

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



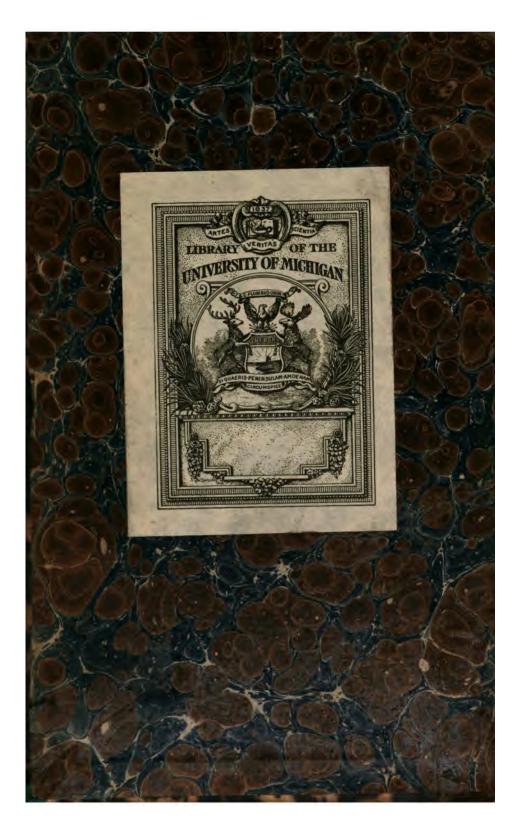

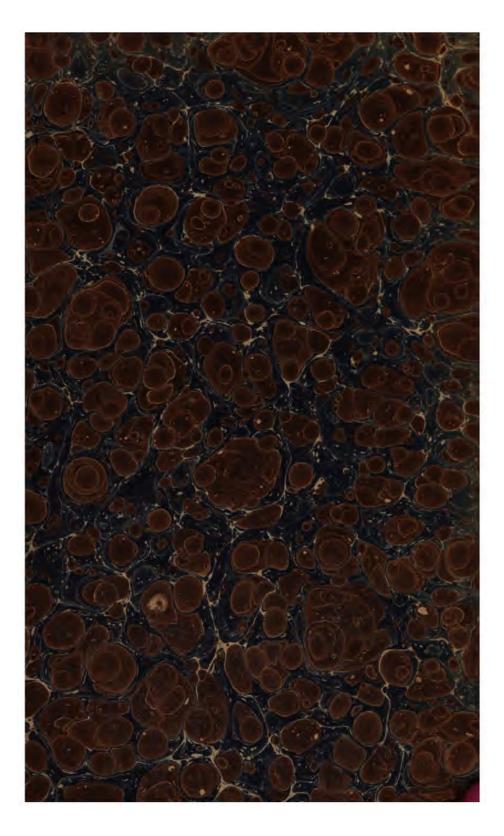

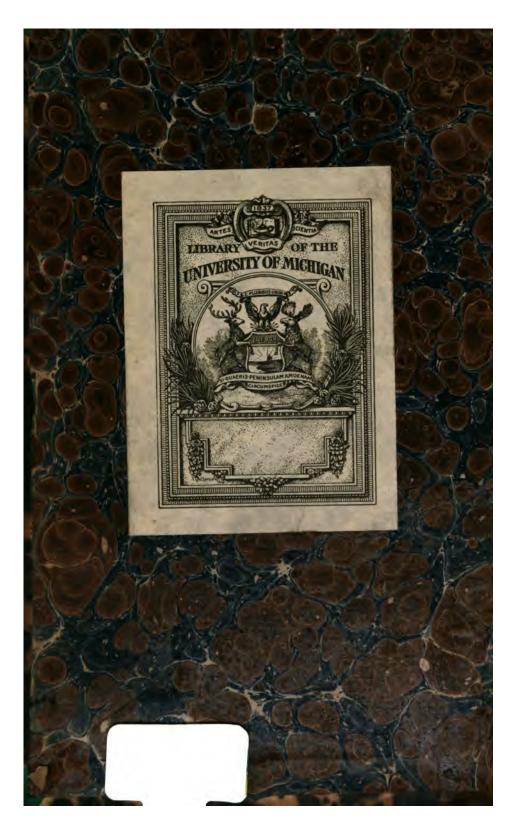



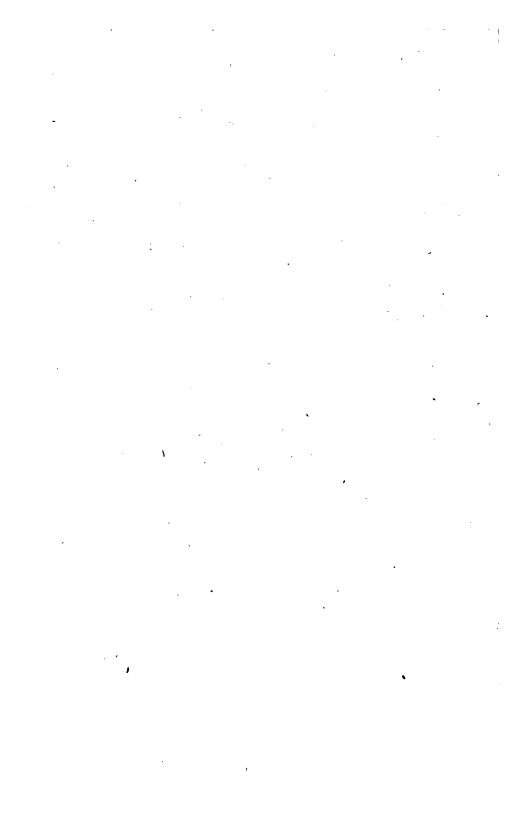

DC 146 .M1 A25 . • . . 

# **ŒUVRES**

DE

# MIRABEAU.

TOME VI.

PETTEUX, galerie Delorme, nos 11 et 13. BRIRRE, rue Saint-André-des-Arts, n° 68.
AIMÉ ANDRÉ, quai des Augustins, n° 59.
RAPILLY, boulevard Montmartre, n° 23.
ROUX-DUFORT, quai des Augustins, n° 47.
FROMENT, même quai, n° 37.
SAUTELET et Cie, place de la Bourse.

# **OEUVRES**

MIRABEAU,

D'UNE NOTICE SUR SA VIE ET SES OUVRAGES,
PAR M. MÉRILHOU.

PRÍCÍDÍRS

HISTOIRE SECRÈTE
DE LA COUR DE BERLIN.



# PARIS,

CHEZ P. DUPONT, LIBRAIRE, ÉDITEUR DES CRUVRES DE VOLTAIRE, DE ROUSSEAU, DE LA HARPE, etc.

ET CHEZ BRISSOT-THIVARS, LIBRAIRE,
RUE DE L'ABBAYE SAINT-GERMAIN, N° 14;

1825.

•

# AVANT-PROPOS DE L'ÉDITEUR

SUR L'HISTOIRE SECRÈTE DE LA COUR DE BERLIN ET SUR LA GLEF DE CETTE HISTOIRE.

Mirabeau, relégué en Prusse avec une mission sercoète, laista, dans l'ouvrage qu'on va lire, un monnment estricun de son séjour à la cour du grand-Prédérict On éroit que ces lettres étaient adressées à-Calonne. Les derniers moments de Frédérie y sont retracés d'une manière vive et piquante, et tens les portraits que Mirabeau essaie de peindre sont frappési de maist de maître. Cependant Frédérie se meurt, et l'écrivain n'a plus guère que de basses intrigues àpeindre, car il n'est plus entouré que de petits hommes et de petits intérêts.

Si on lui reproche, dans cet ouvrage, quelques révélations scandaleuses, il faut songer que l'Histoire se orète ne: devait pas vein le jeur, et que c'est contre l'intention de l'auteur qu'on l'a publiée. C'est aussi malgné ses anathèmes qu'en a mis au jour les Lettres à Sephie, et d'autres productions qu'il ne destinait pas au publie. Le manuscrit de l'Histoire secrèté fut dérobé, vendu à Malastis, imprimeur d'Alengon, et imprimé comme l'ouvrage d'un vévageut incontu, mort depuis un an, dans un village de l'Allemagne. Il s'en débita sur-le-champ vingt mille exemplaires.

Toutefois on avait eu soin de supprimer tous les

noms: le manuscrit original était resté entre les mains de l'imprimeur. Ce manuscrit, de la main de Mirabeau, contenait les noms et les passages qui, dans toutes les éditions, ne sont indiqués que par des points; malheureusement il fut brûlé. M. Dubois-du-Desert, qui eut l'avantage de voir ce manuscrit, nous a communiqué tous les noms dont il a conservé la note; c'est ce qu'on a appelé la clef de l'Histoire se-crète. On a perdu quelques noms, en très-petit nombre, qu'il n'est guère possible aujourd'hui de réparer.

Nous ajouterons ici quelques réflexions utiles de la préface mise par M. Brissot-Thivars en tête de l'édition de 1821.

«La pudeur ministérielle, qui s'accommodait fort bien de la peinture occulte des désordres d'une cour voisine, s'effraya d'avoir le public pour confident. Le parlement reçut ordre de poursuivre : il atteignit le livre; l'auteur disparut sous le voile de l'anonyme, et la ville s'égaya de la mauvaise humeur de la cour. Les états-généraux étaient convoqués; la noblesse repoussa Mirabeau, le tiers-état l'accueillit; et les privilégiés prodiguèrent les injures à l'auteur de l'Histoire secrète.

« Parmi les pamphlets de l'époque, on remarque l'Examen politique et critique de l'Histoire secrète de la cour de Berlin, par Frédéric, baron de Trenck. Le baron de Trenck était Prussien; à ce titre il avait quelques droits d'entrer en lice; il y trouvait aussi son intérêt. Depuis long-temps il était mal avec son

<sup>&#</sup>x27;Un gros vol. in-8°. Le baron de Trenck est connu par ses malheurs et par quelques écrits.

gouvernement; il se trouvait heureux d'acheter son pardon en brisant une lance pour l'honneur de son pays.

« Mirabeau prétend que les Prussiens sont un peuple lourd. Le baron de Trenck avoue qu'il en est ainsi; mais, ajoute-t-il, c'est par système.

« Mirabeau donne à entendre que les deux fils du prince Ferdinand sont fils du comte de Schmettau. Le baron de Trenck lui répond qu'il a examiné de près les enfants de la princesse Ferdinand : « Ils sont « destinés, dit-il, à tenir une place glorieuse dans la « maison de Brandebourg..... Je ne garantirai jamais, « ajoute-t-il, la naissance d'aucun homme; tout ce que a je puis savoir, c'est qu'il est fils d'un homme... Il se-« rait à souhaiter que, dans certaines familles royales « de l'Europe, on fit ce que l'on fait en Angleterre pour a les chevaux de course.... Il est inutile et ridicule de « chercher quels sont les pères des rois qui nous gou-« vernent; il vaudrait mieux souvent qu'ils dussent « l'existence à de sages et vigoureux roturiers qu'à une « race prétendue noble, qui n'a de supériorité sur les « autres que par une opinion assise sur d'absurdes pré-« jugés.... Je félicite sincèrement le prince Ferdinand « d'être le chef d'une famille aussi intéressante que la « sienne. » -

« Mirabeau avait retracé quelques scènes des amours de Frédéric-Guillaume; le baron examine gravement ces deux questions :

« 1º Est-il vrai que le roi de Prusse aime les femmes?

— Personne n'en doute.

« 2º Est-ce un crime dans un roi? Guillaume, en

amour, est capable d'un tendre attachement; il sait estimer sa maîtresse. Délicat et sensible, c'est par l'intérêt personnel qu'il peut inspirer qu'il cherche à plaire à la femme qu'il aime; il oublie son rang, son pouvoir; c'est pour lui-même qu'il veut plaire... Mademoiselle de Voss lui a résisté pendant vingt mois.... La jouissance n'a pas refroidi son amour.... Dans l'état où est la Prusse, le roi peut présérer les myrtes de Cupidon aux lauriers de Mars.

aLa réfutation du baren de Trenck aura-t-elle réhabilité Frédéric-Guillaume et le prince Ferdinand, l'un dans ses droits paternels, l'autre dans le respect et la vénération qu'un monarque vertueux est en droit d'attendre de son peuple? Nous ne le croyons pas; il nous semble au contraire qu'il restera démontré que Mirabeau avait bien observé, et qu'il avait dit vrai, puisque son adversaire est réduit à représenter le concubinage et l'adultère comme le passe-tempa accoutumé des grands, et comme la ressource légitime d'un monarque : les faits perlaient donc bien haut, puisqu'il n'y avait plus d'autre moyen d'en atténuer la honte.

« En l'absence de la logique et de la raison, le baron de Trenck adresse à Minebeau les noms d'imposteur et de vil espion. Des injures ne prouvent rien, et même de nos jours il y a des hommes qui pensent que celui à qui on en dit a raison.

« Au moment de la publication de l'Histoire secrète,

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Toutes les fois qu'il ne s'agit pas du monsrque prussien, de ses ministres et des faits de détail, le baron da Trenck rend justice à Mirabeau; il lui accorde même beaucoup de justesse dans ses aperçus politiques, et des yues profondes sur l'état actuel de l'Europe.

le temps avait confirmé presque toutes les prédictions de Mirabeau, l'invasion de la Hollande, les ridicules combinaisons du cabinet français, etc..... Aujourd'hui, après plus de trente années, la malignité va retrouver quelques personnages encore vivants. « Le duc « d'Yorck, est-il dit page 176, est arrivé ici ce soir. Ce « duc, puissant chasseur, rieur infatigable, sans grace, « sans contenance, sans politesse, et qui a, du moins à « l'extérieur, beaucoup de la tournure physique et mo- rale du duc de Luynes... Je ne crois pas qu'il s'agisse « du mariage de la princesse Caroline de Brunswick, « princesse tout-à-fait aimable, spirituelle, jolie, vive, « sémillante... » La princesse Caroline, mariée en 1759 au prince de Galles, fut depuis reine divorcée d'Angletesre.

« Il faut bien l'avouer, dans les arrêts qu'il a portée, Mirabeau a pu se tromper parfois. Il a jugé des hommes; et, pour le bien comme pour le mal, l'espèce humaine est sajette aux variations. Le temps ou l'éducation modifie les caractères, dénature les penchants. L'horoscope que Mirabeau a tiré du prince royal de Prusse, aujourd'hui monarque régnant, s'estil réalisé? Ce prince a-t-il ressuscité le grand Frédéric? Mirabeau recommande à M. de Calonne l'abbé de Périgord. « L'abbé de Périgord, dit-il, joint à un « talent très-réel et fort exercé une circonspection pro-« fonde et un secret à toute épreuve. Jamais vous ne a pourrez choisir un homme plus pieux au culte de la « reconnaissance, plus curieux de bien faire...... » Le prince de Talleyrand, avant la révolution, portait le nom d'abbé de Périgord......

Nous ne devons pas omettre, au nombre des choses curieuses qui se rattachent à cet ouvrage, l'arrêt qui le condamna au feu; nous rapporterons cette pièce comme un monument de la jurisprudence de l'époque.

Arrêt de la Cour de parlement, rendu les chambres assemblées, les Pairs y séant, qui condamne un imprimé ayant pour titre: Histoire secrète de la Cour de Berlin, on Correspondance d'un voyageur français (le comte de Mirabeau, député de la sénéchaussée d'Aix aux états-généraux), à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice.

Extrait des registres du parlement, du dix février mil sept cent quatre-vingt-neuf.

« Ce jour la cour, toutes les chambres assemblées, les pairs y séant, les gens du roi sont entrés, et Me Antoine-Louis Seguier, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, ont dit:

« Messieurs, justement indigné de l'impression d'un libelle aussi atroce qu'inconcevable, le roi, en remettant entre nos mains les deux imprimés que nous apportons à la cour, s'en est reposé sur la vigilance de notre ministère pour les dénoncer, et en poursuivre la condamnation.

« Ce libelle, répandu dans la capitale, a déjà causé. la plus vive sensation. Le cri de l'indignation s'est faitentendre; la voix publique a prononcé, et cet ouvrage de ténèbres a été marqué d'avance du sceau d'une réprobation universelle.

« Il est dans l'ordre de la justice de proscrire, avec les qualifications les plus fortes, une correspondance... que l'auteur cherche à accréditer en s'annonçant: comme l'agent secret d'un ministre qui ne voulait passêtre connu; cette flétrissure, prononcée par la cour des pairs, n'en sera que plus éclatante; et, en vous dénonçant cet ouvrage clandestin, nous nous proposons de poursuivre également l'auteur et l'imprimeur, s'il est possible de les découvrir par la voie de l'information.

« Vous serez sans doute surpris que, spectateur muet de la réclamation de tous les ordres de l'état, notre ministère ait eu besoin en quelque sorte d'être provoqué par la bouche même du souverain pour sortirde l'inaction à laquelle il semble s'être volontairement condamné. Mais dans ce moment de crise, où tous les esprits en travail enfantent chaque jour de nouvelles productions, alternativement extravagantes et sages, violentes et modérées, circonspectes et licencieuses, dictées par l'esprit de faction et inspirées par le patriotisme; dans cette manie universelle, où la liberté indéfinie de la presse distribue avec une égale profusion les fruits du savoir, de l'ignorance et de la frénésie; enfin dans ce renversement total des principes, il ne fallait pas moins qu'un ordre émané du trône pour nous déterminer à remplir des fonctions, indispensables dans toute autre circonstance, mais dont il nous a paru prudent de suspendre l'exercice au milieu du fanatisme des opinions. Il est des moments où, par une sorte de pudeur publique, le magistrat ne doit pas interroger l'oracle de la loi.

« Nous ne nous dissimulons point à nous-mêmes, et nous verrons d'un œil stoïque, le produit du ressentiment et de la vengeance; le passé nous est garant de l'avenir. Devons-nous craindre de l'avouer en présence de magistrats qui, en réclamant la liberté légitime de la presse, sont bien éloignés de vouloir favoriser es déluge de feuilles anonymes, de brochures séditieuses de pamphlets seandaleux, dont la France est inondée. La tolérance dégénère en abus, l'impunité enhardit la licence, et la licence est parvenue à son dernier période : rien n'est respecté; les rangs, les places, les services sont méconnus : les puissances, les têtes couronnées elles-mêmes deviennent l'objet de la dérision et de la satire : l'excès du mal est tel qu'en cherchant à en arrêter les progrès, on doit craindre d'augmenter l'épidémie, surtout depuis que les flétrissures sont un attrait de plus pour rechercher un libelle. La plus simple prohibition ajoute à la célébrité de l'auteur, accélère le débit de l'ouvrage, en double le prix, et donne une plus grande publicité à l'imposture et à la calomnic.

« L'imprimé que nous venens dénoncer est ce moment a's point été composé dans l'intention de féconder encore les germes de division qui ne sont que trop répandus dans le royaume; mais il est de nature à influer sur l'accueil et la manière d'exister de la noblesse française dans les cours étrangères ; et, loin de omafirmer la haute opinion qu'elle a toujours données de sa générosité, loin de la caractériser par est espris franc et leval de l'antique chevalerie qui la conduit às l'honneur et à la gloire, cette production vile et infame me peut qu'inspirer la plus foute prévention contre un peuple polè, facile, complaisant, et prompt à se familiariser partout où il peut faire briller son esprit, écouter sa sensibilité, se livrer à son enjouement, et captiver les cœurs par le charme de cette sociabilité qui le distingue des autres nations de l'Europe.

« Cot imprimé, en deux volumes, est intitulé: Histoire secrète de la cour de Berlin, ou Correspondance d'un voyageur français, depuis le mois de juillet 1786, jusqu'au 19 janvier 1787; ouvrage posthume, 1789, sans nom d'autour ni d'imprimeur, ni du lieu de l'impression.

et que ce n'est pas de son aveu que l'ouvrage a été donné à l'impression; mais, en supposant, comme le frontispice l'annonce, que cette Histoire secrète est le résultat des observations d'un écrivain qui a cessé d'exister, s'il a fallu deux années entières pour faire imprimer et distribuer un ouvrage de cette nature, n'en résulte-t-il pas que l'éditeur est plus coupable que l'auteur même, puisqu'il a mis au jour une Correspondance établie sous le sceau de la confiance, et qui, dans le principe, n'était pas destinée à devenir le véhicule de la diffamation et l'aliment de la méchanceté?

L'époque où commence cette Histoire secrète sera à jamais mémorable dans les annales du corps germanique. Le court espace de temps qu'elle embrasse renferme des événements faits pour intéresser la politique de toutes les couronnes. Frédéric II, dont le nom seul suffisait pour entretenir l'équilibre de puissance qui assurait à l'Europe son bonheur et sa tranquillité, Frédéric régnait encore; mais ce prince tou-

chait à son déclin; et la gloire, qui ne l'abandonna jamais pendant sa vie, assise sur une tombe que la mort entr'ouvrait, semblait l'appeler et l'attendre pour s'y précipiter avec lui. C'est à ce moment que le prétendu voyageur français se place pour s'insinuer chez les plus grands personnages de l'état, pour recueillir les propos, fugitifs de la conversation, pour épier la marche des esprits, et, au milieu du trouble, des agitations des changements imprévus d'un nouveau règne, surprendre les secrets du ministère, deviner le but de l'ambition des grands, découvrir le manége des courtisans, et approfondir les intrigues d'une cour prête à se laisser conduire par des ressorts depuis long-temps inconnus. Si l'on en croit cet observateur déguisé, son habileté surmonte tous les obstacles. Bientôt il est accueilli; et, loin de paraître suspect, il obtient une confiance presque générale. Les princes le traitent avec bienveillance; les ministres lui ouvrent leurs cabinets; les grands l'admettent dans leur société; le voile de la politique se déchire à ses yeux. Frédéric meurt, Frédéric-Guillaume lui succède; l'armée n'a point encore prêté le serment de fidélité, et déjà ce politique attentif connaît l'esprit, le caractère, les ressources des personnes en crédit. Le plan de l'administration n'est plus un mystère; et le souverain lui-même, qui soupçonne sa mission, ne prend aucun ombrage de ses assiduités et de ses liaisons.

« Après avoir rendu compte des bases sur lesquelles sera fondée cette *Correspondance*, après avoir indiqué les sources où il se propose de puiser ses instructions, enfin, après avoir exposé ses relations et son in-

timité avec les principaux membres de la famille régnante, le panégyrique du roi que la Prusse venait de perdre est le premier objet dont l'auteur a cru devoir s'occuper. Il fait l'éloge de ce grand homme; et c'est presque le seul dont il se soit permis de donner une grande idée, même de dire du bien dans une Histoire secrète qui n'a d'autre authenticité que les observations, les aperçus, les combinaisons vraies ou fausses d'un écrivain sans titre et sans qualité. Eh! comment n'aurait-il pas rendu à Frédéric II la justice qui lui était due? Digne de l'admiration de son siècle. nos guerriers allaient s'instruire à son école, étudier ses manœuvres, observer ses évolutions, surtout sa discipline militaire, et croyaient rapporter en France une portion de ce génie, créateur d'une tactique inconnue, et, pour ainsi dire, d'un nouvel art de la guerre. Au milieu des hommages que la force de la vérité arrache à ce correspondant mystérieux, on trouve des reproches contre la mémoire du plus grand homme de l'Europe : mais en dépit de l'observateur et de ses remarques, de ses réflexions et de sa critique, Frédéric, ami des sciences et protecteur des lettres, législateur et philosophe, politique profond et guerrier infatigable, a réuni dans sa personne et montré sur le trône tous les talents d'un héros et d'un roi: son nom, même avant son trépas, était inscrit dans le temple de l'immortalité.

« Pourquoi l'auteur de cette Correspondance n'at-il pas eu le même respect pour un prince formé du même sang, animé du même esprit et doué des mêmes talents? Le prince Henri n'a-t-il pas fait voir à l'Allemagne attentive un général digne de commander sous son auguste frère, de seconder ses vues, d'exécuter ses projets? Frédéric lui-même ne pouvait se défendre d'un sentiment de rivalité en apprenant ses succès. Les plus grands génies ont eu leurs erreurs; les plus grands capitaines out fait des fautes, et les plus habiles ont essuyé des revers. Seul exempt de cette commune destinée, la fortune a pu renoncer pour lui à son inconstance naturelle, ou plutôt l'expérience de Henri a su maîtriser les caprices du sort, et fixer la victoire sous ses étendards. Que ne pouvons-nous interpeller ici les braves témoins de ses hauts faits, les compagnons de sa gloire, les véritables juges de son mérite? ils diraient, d'une voix unanime, que, doux et affable dans le commerce de la vie, intrépide et tranquille dans le seu de l'action, humain et compatissant après le combat, par un heureux accord des qualités les plus éminentes, il joint à l'activité d'Annibal la prudence de Fabius et la sagesse de Scipion. Mais avons-nous besoin de rendre témoignage à un prince généralement révéré des officiers et du soldat? C'est à tout le militaire français à le venger. Son éloge languit dans la bouche d'un magistrat, ami de la paix; et le ministre de la justice ose à peine joindre sa voix aux acclamations de la renommée.

«On est tenté de croire que, du sein de sa position nébuleuse, l'auteur a pris à tâche de verser à grands flots le fiel de la méchanceté sur toutes les personnes que leur élévation et leur caractère devaient rendre plus respectables à ses yeux. Ce n'est point assez d'avoir aocablé d'invectives l'oncle du nouveau roi; ce souverain lui-même, son auguste famille, les princesses de son sang, les ministres, toute la cour enfin est traités avec une indécence si criminelle, que nous rougirions de répéter les expressions infames dont l'auteur a'est fait un jeu d'employer l'obscémité.

« Son existence amphibie lui permet de s'écarter quelquesois du lieu de sa résidence; son imagination le transporte dans les pays lointains; elle lui fait faire des incursions en Autriche, en Pologne, et jusque dans le fond du Nord; et c'est toujours dans le coupable dessein de recueillir de nouvelles horreurs, de surcharger sa Correspondance de rapports insidèles, et de faire circuler, avec ses découvertes, les plus noirs poisons de la calomnie.

« Quelle idée peut-on se former de cette Histoire secrète, plus abominable encore que celle de l'historien Procope, qui se permettait d'écrire le pour et le contre sur le même empereur? Elle ne présente partout qu'un recueil d'impostures honteuses, invraisemblables, et inventées à plaisir, plutôt pour satisfaire la manie de l'écrivain que pour attacher la curiosité d'un lecteur qui cherche à s'instruire.

« C'est une collection de portraits où l'imagination a plus de part que la vérité. La main du peintre a détrempé ses couleurs dans la bile amère dont son pinceau était abreuvé; et, si l'on pouvait se persuader qu'il a rendu les objets tels qu'il les envisageait, il faudrait aussi convenir que son œil malade leur prêtait la nuance dont il était lui-même obscurci.

« C'est un assemblage de réflexions hasardées sur des conversations malignes, sur des rapports mensongers, sur des confidences artificieuses et sur des faits enfin dénués de certitude, rapprochés à la hâte, transcrits avec précipitation, et que l'émissaire caché n'a pas craint d'affirmer comme véritables, parce que c'était la seule monnaie avec laquelle il pouvait compenser le traitement qu'on lui faisait, et dont il reproche sans cesse la médiocrité.

« Il est malheureux d'avoir un grand talent quand on n'a pas une trempe de caractère assez forte pour le diriger vers le bien. Si la perversité de l'ame étouffe le sentiment de l'honneur et le cri de la conscience, le génie est un présent funeste de la nature. Que penser d'un écrivain qui adopte volontairement le rôle de délateur caché, qui va s'établir dans une cour étrangère avec cette franchise, cette aisance, cette aménité qui forment les liaisons, et qui, abusant bientôt des sentiments qu'il a inspirés, ose révéler des particularités qu'il ne doit qu'à la confiance la plus intime, ose calomnier tous ceux qui l'ont reçu avec bonté, ose leur prêter des propos et des projets dont rien ne garantit la fidélité, et porte l'audace jusqu'à insulter, avec un cynisme odieux, des personnages si fort au-dessus de cet agent subalterne, ainsi qu'il se qualifie lui-même, qu'il est difficile d'ajouter foi à ses assertions, parce que, pour être vraies, elles doivent être fondées sur la plus grande intimité, sur une fréquentation, pour ainsi dire, habituelle et un commerce d'égal à égal? Encore quel est l'homme qui s'expose à rougir devant son semblable? Les grands peuvent s'oublier en présence des personnes de leur intérieur : les besoins d'un service journalier les rendent nécessaires. Elles voient

l'homme tel qu'il est en effet, et dépouillé de l'appareil du faste et de la grandeur. Mais un roi, mais un prince, mais un homme constitué en dignité, sait toujours se respecter devant un étranger: quelque familiarité qu'on lui accorde, il est moralement suspect; il n'obtient qu'une confiance passagère; on forme avec lui des liaisons du moment plutôt que d'habitude. Quel peut en être le produit lorsque cet étranger avoue luimême qu'il est regardé comme un espion? Et s'il est soupçonné de vouloir pénétrer les secrets du gouvernement, une sage circonspection n'engage-t-elle pas à lui donner le change, et à le tromper par l'apparence même de la confiance qu'il veut surprendre pour en abuser?

« Supposons néanmoins que l'auteur, trompé par de faux rapports ou par de fausses combinaisons, ait cru voir réellement tout ce qu'il a inséré dans ses lettres anonymes, l'ouvrage entier n'en présentera pas moins une violation du droit des gens, un abus de l'hospitalité, une infamie d'autant moins pardonnable, que la familiarité était en lui le manteau de la perfidie, et que la sainte amitié devenait l'instrument de la trahison.

« Ces réflexions conduisent nécessairement à prononcer et sur l'auteur de cet ouvrage prétendu posthume, et sur l'ouvrage en lui-même. Et d'abord, quant à l'auteur, il est des règles simples, mais sûres, d'après lesquelles on peut le juger, sans courir le risque de se tromper. S'est-il écarté des lois de l'honneur et de la probité? s'est-il élevé au-dessus de toutes les bienséances? s'est-il oublié au point de violer la décence publique? a-t-il manqué au respect dont les Français donnèrent toujours à leurs rois des preuves sensibles, autant par amour que par devoir, mais que tout Français doit aux puissances amies ou ennemies de la France, que tout homme doit à un autre homme, que tout particulier se doit à lui-même? Cet écrivain est un esprit indisciplinable. Sa perversité naturelle le rend téméraire, violent, emporté; et, après avoir brisé toutes les digues que la prudence oppose aux efforts de la licence, il ne peut que porter le trouble et le remords dans le cœur des êtres assez malheureux pour se laisser surprendre à ses fables, à ses mensonges et à ses calomnies.

« Nous sommes néanmoins forcés de convenir que, si cet auteur inconnu n'a fait que remplir la mission particulière qu'il suppose avoir reçue; si les lettres qui composent cette Histoire secrète ne sont sorties de sa plume que pour arriver directement à leur destination; s'il n'en a point délivré de copies; si ce n'est pas par son fait qu'elles sont devenues publiques; enfin s'il est absolument étranger à l'impression, quelque honteux que soit le personnage obscur qu'il a consenti de jouer, c'est à lui seul à se reprocher sa bassesse et sa turpitude, et la justice ne peut lui faire un orime de la publicité de sa Correspondance. L'éditeur seul mérite d'être poursuivi, et l'imprimeur, également coupable, doit partager la punition d'un délit aussi contraire à l'honnêteté publique qu'au droit général des nations.

« Quant à l'ouvrage, il est difficile d'envisager cette Correspondance autrement que comme un libelle diffamatoire, digue de toute la sévérité de la loi. Par une sorte de fatalité, les écrits de ce genre piquent davantage la curiosité; plus ils sont méchants, plus ils sont
recherchés. Le cœur humain se laisse entraîner avec
facilité vers le mal. En blamant l'écrivain, on s'arrache
son libelle. La malignité sourit, l'homme honnête se
contente de soupirer, et la diffamation reste impunie,
lorsque l'indignation devrait dénoncer et poursuivre
le calomniateur. L'Histoire secrète de la cour de Berlin
n'a point éprouvé la même indulgence. Tous les esprits
se sont révoltés; l'opinion publique a mesuré l'injure,
non par oelui qui a veulu la faire, mais par l'élévation
de cœux à qui elle était faire. La distance du rang a
paru ajouter encore à la gravité de l'outrage. On a regardé ce libelle comme propre à soulever toutes les
puissances, si la justice ne se hâtait de le prosurire.

« Le roi devait aux principales têtes couronnées de l'Europe une espèce de désaveu solonnel des calomnies publiées et imprimées dans ses états. Il devait une vengeance authentique d'un libelle si coupable sous tous les rapports possibles, qu'il a vivement affecté ceux mêmes que le lecteur a cru reconnaître, ou qui ont aperçu l'intention perfide de les leuer et de les compromettre sous l'indication de lettres initiales; teur délicatesse, justement blessée de l'application qu'on pourrait faire de leurs noms à ses abréviations insidieuses, s'est empressée de désavouer publiquement l'ouvrage, et d'en témoigner la plus vive et la plus noble indignation.

« C'est par l'ordre du roi que nous avons dénoncé cette correspondance supposée; c'est en son nom que nous venons en requérir la condamnation; et, après l'avoir abandonnée aux flammes qui l'attendent, notre ministère emploiera toute son activité pour en découvrir l'auteur, l'éditeur et l'imprimeur.

« C'est l'objet des conclusions par écrit que nous avons prises. Nous les laissons à la Cour, avec les deux volumes imprimés dont il s'agit.

« Eux retirés;

« Vu un imprimé en deux volumes, intitulé: Histoire secrète de la Cour de Berlin ou Correspondance d'un voyageur français depuis le mois de juillet 1786 jusqu'au 19 janvier 1787, ouvrage posthume, 1789, sans nom d'auteur ni d'imprimeur, contenant, savoir, le premier volume 318 pages, et le second 376. Conclusions du procureur général du roi;

« Oui le rapport de M° Adrien-Louis Lefèbre, conseiller : tout considéré;

"La Cour ordonne que lesdits deux volumes imprimés seront lacérés et brûlés en la cour du palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la haute justice, comme libelle diffamatoire et calomnieux, aussi contraire au respect dû aux puissances qu'au droit des gens et au droit public des nations; enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires de les apporter au greffe de la Cour, pour y être supprimés, fait très-expresses inhibitions et défenses à tous libraires et imprimeurs, d'imprimer, vendre et débiter ledit imprimé, et à tous colporteurs, distributeurs et autres, de le colporter ou distribuer, à peine d'être poursuivis extraordinairement et punis suivant la rigueur des ordonnances; ordonne qu'à la requête du procureur général du roi, il sera informé tant contre

l'auteur que contre l'éditeur et l'imprimeur, par-devant le conseiller rapporteur que la Cour commet à cet effet pour les témoins qui se trouveront à Paris, et pardevant le lieutenant criminel des bailliages et sénéchaussées du ressort, pour les témoins qui demeurent en province, de la composition et distribution dudit imprimé; pour les informations faites, rapportées et communiquées au procureur général du roi, être par lui requis, et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra; ordonne à cet effet qu'un exemplaire dudit imprimé sera déposé au greffe de la Cour pour servir à l'instruction du procès. Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et copies collationnées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lu, publié et affiché; enjoint aux substituts du procureur général du roi esdits siéges d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en parlement, toutes les chambres assemblées, les pairs y séant, le dix février mil sept cent quatre-vingt-neuf.

#### Collationné LUTTON.

## Signé ISABEAU.

« Et ledit jour, dix février mil sept cent quatre-« vingt-neuf, à la levée de la Cour, ledit imprimé ci-« dessus énoncé, intitulé: Histoire secrète de la cour « de Berlin, ou Correspondance d'un voyageur fran-« çais, a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute « justice, au pied du grand escalier du palais, en pré-« sence de moi, Dagobert-Étienne Isabeau, écuyer, « l'un des greffiers de la grand'chambre, assisté de deux « huissiers de la Cour.

« Signé ISABEAU.»

A la suite de l'Histoire secrète, on trouvera une lettre remise par Mirabeau à Frédéric-Guillaume le jour de son avénement au trône. C'était le neveu du grand Frédéric et le père du roi aujourd'hui régnant. Ce prince n'est connu comme guerrier que par l'invasion de la Champagne en 1792. Il reçut avec bienveillance l'écrit de Mirabeau; mais il ne prévit pas les leçons que le voyageur français lui avait tracées.

C. Y.

# HISTOIRE SECRÈTE

DE

# LA COUR DE BERLIN.

# AVANT-PROPOS.

#### SUR LA SITUATION ACTUELLE DE L'EURQPE'.

2 juin 1786.

Le roi de Prusse va mourir; il est peut-être mort au moment où j'écris. Il est impossible qu'il vive encore deux mois. Avec lui tombera la clef qui resserrait la voûte politique de l'Europe. Tout annonce la guerre. L'empereur s'est engagé d'amour propre et très-récemment encore à tâter le nouveau roi de Prusse, aussitôt son avénement au trône. Tâter, c'est son mot: faire cesser la criante usurpation qui a ravi la Silésie à l'auguste maison d'Autriche, c'est le cri de ralliement de tous ses écrivains.

L'empereur a peu d'argent; mais quatre cent mille soldats, quelques officiers, et le fatal pouvoir

Aucun des papiers qui vont suivre n'était en ordre dans les porteseuilles du voyageur; mais ce mémoire précède par sa date toutes les dépêches qui ont été la conséquence d'un voyage, lequel semble avoir été en partie déterminé par ce premier mémoire.

d'engloutir jusqu'au dernier de ses sujets dans l'abime de la guerre. Tous ses engagements publics et secrets avec l'impératrice de Russie tendent à réaliser et cimenter le système oriental, devenu la passion de Catherine II, le salut, l'espoir et l'asile de Potemkin. L'empereur n'abandonnera jamais ce système que pour l'invasion de l'Italie, qui nous serait encore plus funeste que le démembrement de la Turquie européenne, ou pour le bouleversement de l'Allemagne, qui ruinerait tout équilibre en Europe. Quelque plan qu'il choisisse, sa turbulence naturelle, ses projets gigantesques appellent la confusion, le trouble, la discorde; c'est son élément.

Il est douteux que Frédéric-Guillaume ne le prévienne pas. La préservation de la liberté germanique, très-sérieusement menacée, lui serait un motif spécieux aujourd'hui, dût le nouveau roi de Prusse vouloir en être un jour le plus actif oppresseur. Mais sa sûreté personnelle crie plus haut encore, puisque les vastes projets de l'empereur, la complicité de la Russie, l'agonie de la Pologne, les tracasseries de la Courlande, nos alliances secrètes, etc., paraissent compromettre son existence politique. Enfin, indépendamment de toute autre considération, il est difficile qu'il ne soit pas tenté de s'essayer contre un émule, un rival dont il a éprouvé des injures personnelles. Frédéric-Guillaume aura plus de trois cents millions dans ses coffres; deux cent mille hommes qui composent la meilleure armée de l'Europe, sans comparaison

aucune; le plus grand général connu, aussi influent dans la paix que dans la guerre, et qui peut être pressé de cueillir des lauriers pour son compte.

Frédéric-Guillaume est mécontent de la France. Il craint sa lenteur, ses délais, ses tergiversations et, pour tout dire, ce que nous appelons sagesse et prudence, et ce qu'ailleurs on appelle impéritie ou perfidie. Il adore sa sœur; il est furieux de la manière dont nous traitons son beau-frère. Les agitations de la Hollande influeront surtout dans les premiers moments de son règne, sur son cœur, son esprit et ses projets.

Les Anglais l'observent, le surveillent, l'investissent; ils l'échaufferont, ils l'exalteront, ils l'enivreront, pour troubler la paix du continent, et se ménager l'occasion d'une revanehe. On ne saurait se déguiser qu'il se prépare pour cette occasion cent quinze vaisseaux en commission; un accroissement considérable de revenu, puissante hypothèque pour de nouveaux et immenses emprunts; une caisse d'amortissement très-propre à les favoriser; les intarissables espérances qu'ouvre le prodigieux succès de la commutation de droits; un crédit tel que les trois pour cent : le principal de leurs fonds, qui ne représente pas moins de cinq milliards de notre monnaie, a monté depuis huit mois graduellement et constamment de cinquante-sept pour cent à soixante-quatorze; le procès de Hastings, qui peut leur rendre la confiance des Indiens; la faiblesse, la nullité de leurs ennemis dans cette contrée, qui leur vomit l'or et leur pompe une bonne partie du

nôtre; l'incendie général prêt à s'allumer en Europe; les divisions inextinguibles des Hollandais, seuls ennemis redoutables pour leur commerce lointain, que la force des choses rendra tôt ou tard leurs alliés ou leurs victimes; leurs liaisons toujours plus étroites avec la Russie, qui leur donnent le privilége presque exclusif des munitions navales; les bruits semés dans l'étranger sur la déplorable situation de nos finances; tout dispose les Anglais à la guerre: leur roi est peut-être le seul en Angleterre qui ne la désire pas; peut-être aussi ce prince, si entêté par nature, et bien plus ambitieux que ne peuvent le croire ceux qui ne l'ont point étudié, ne la craint-il pas autant que ses liaisons et ses intérêts de famille donnent à le penser; mais, en tout état de cause, il aimera mieux la faire que de s'y voir forcé par l'opposition.

Telle est la crise qui menace le repos de l'Europe; qu'avons-nous à y opposer?

Plus de deux cent quarante millions d'anticipation; soixante millions d'excédant de la dépense sur la recette<sup>2</sup>, si l'on supprime le troisième vingtième que l'on a juré d'abroger; trente-huit, si l'on ne fait pas l'outrage à la foi publique de renouveler ce terrible impôt; nos fonds royaux dans la boue; l'agiotage ruinant Paris, qui déssèche le royaume; les peuplès épuisés et mécontents; le

<sup>&#</sup>x27; Georges III.

Le lecteur n'oubliera pas que ce mémoire a été écrit en juin 1786, où l'abime du déficit, qu'au reste les hons citoyens doivent regarder comme le trésor de l'état, loin d'être connu, était à paine deviné.

commerce aigri et découragé; la désunion au-dedans, le discréditau-dehors; une marine non équipée et impossible à renouveler en cas de malheur; des troupes incomplètes et incontestablement les plus mauvaises d'entre les bonnes; l'alliance de l'Espagne, qui ne nous a jamais que contrariés dans nos opérations; l'alliance douteuse de la Hollande, qui sera le premier tison de la guerre; celle des Suisses, qui tremblent pour eux-mêmes, et peut-être à cause de nous, sur qui ils ne comptent plus que précairement et avec inquiétude; celle du roi de Sardaigne, qui nous regarde presque comme des ennemis secrets, depuis que nous hésitons à lui garantir ses états, et qui ne peut avoir aujourd'hui d'autre ambition que de préserver son existence; pas un ami en Allemagne, la méfiance universelle à la place; la plus profonde ignorance des projets de nos ennemis; la diplomatie la plus inactive de l'Europe, bien que la mieux payée; en un mot, cette situation véritablement caduque et fatale, de n'être ni propres à maintenir la paix, ni prêts à soutenir la guerre.

A la vérité, la France, où la nature fait tout pour le gouvernement en dépit de lui-même; la France, ce royaume inépuisable en hommes et en argent, pour peu qu'on sache solliciter l'un et mettre en œuvre les autres, la France offre mille et mille ressources; mais pouvons-nous trop nous hâter de changer le fatal ordre de choses où nous sommes tombés, de prendre les moyens d'être exactement avertis, d'essayer s'il est donc vrai qu'il

soit impossible de se rapprocher sérieusement et solidement de l'Angleterre, en faisant porter sur un traité de commerce, qui, quelqu'avantageux qu'il puisse paraître aux Anglais, ne fera pas qu'ils soient jamais autre chose que nos voituriers, une alliance offensive et défensive à laquelle nous associerons la Prusse dans le seul but formellement déclaré de garantir à chaque puissance ses possessions respectives?

N'est-il pas temps, en un mot, si nous ne voulons pas sortir de notre routine par cette sublime révolution qui assurerait la paix du monde, et qui n'a de difficulté peut-être que la pusillanimité qui empêche de la tenter, de nous préparer, ne fût-ce que pour retarder la guerre; de nous préparer surtout aux Indes, où l'on frappera mortellement nous et nos alliés au premier moment, sans nous menacer le moins du monde; en un mot, de rétablir nos affaires au-dehers, et de les ravitailler au-dedans?

### LETTRE I'.

5 juillet 1786.

C'est de la première poste que j'ai l'honneur de vous étrire, pour vous prévenir que le courrier de Berlin, que j'ai attendu pour monter en voiture, ne

<sup>1</sup> Cette lettre est évidemment adressée à un ministre qui avait chargé le voyageur de quelque commission secrète. Il nous semble

m'a apporté aucune lettre. Il est possible, mais il n'est pas probable que la lettre de mon correspondant ait été mise trop tard à la poste; mais il est possible aussi, peut-être il serait plus vraisemblable, et même il serait à peu près sûr que le grand événement est ou très-prochain ou consommé, si M. le comte de Vergennes de son côté n'avait rien reçu; car je tiens pour infaillible que, dès l'agonie, les courriers seront arrêtés. Ceci va me presser beaucoup, monsieur, et je me rendrai avec une très-grande célérité, du moins à Brunswick, où je serai très-sûrement informé, et oû je m'arrêterai plusieurs jours si le roi est vivant.

Maintenant il ne me reste qu'à vous redire que rien ne me coûtera, efforts, temps ni peines, pour servir vous et la chose publique.......

Je ne vous répéterai rien de nos conversations; mais je prendrai la liberté de vous donner un avis; uniquement fondé sur mon attachement pour vous qui ne pouvez pas n'y pas croire, puisque indépendamment de la séduction que vous exercez avec tant d'empire, nos intérêts sont solidaires; le torrent de vos affaires, l'activité des intrigues, les efforts de tout genre qu'il vous faut prodiguer, vous rendent impossible de rédiger vous-même les très-grandes idées que votre génie a mûries, et qui sont prêtes d'éclore. Vous m'avez montré du regret

démontré que ce ministre est M. de Calonne. Elle est infiniment curieuse, comme portant la preuve que, des le commencement de 1786, ce ministre des finances était décidé à une assemblée des notables, qu'il a cependant convoquée et dirigée en 1787 avec une si périlleuse et si fatale précipitation. (Note des premiers éditeurs.)

de ce que je ne voulaiss pas en ce moment employer mon faible talent à rédiger vos belles conceptions. Eh bien! monsieur, souffrez que je vous indique un homme digne de cette marque de confiance sous tous les rapports. M. l'abbé de Périgord joint à un talent très-réel et fort exercé une circonspection profonde et un secret à toute épreuve. Jamais vous ne pourrez choisir un homme plus sûr, plus pieux au culte de la reconnaissance et de l'amitié, plus curieux de bien faire, moins avide de partager la gloire des autres, plus convaincu qu'elle est et doit être tout entière à l'homme qui sait concevoir et qui ose exécuter.

Il a un autre avantage pour vous. Son ascendant sur Panchaud réprime les défauts de celui-ci, dont on cherche à vous effrayer, et met en œuvre toutes ses grandes qualités, ses rares talents, qui vous sont tous les jours plus nécessaires. Il n'est pas un autre homme qui puisse disposer, comme M. l'abbé de Périgord, de M. Panchaud, lequel vous deviendra à chaque instant plus précieux pour une grande opération d'argent, sans laquelle vous n'en pourrez jamais tenter une autre. Vous pouvez, monsieur, confier à l'abbé de Périgord le travail délicat qu'en ce moment surtout vous ne devez pas abandonner à des commis. Cette belle et lumineuse et civique idée de tirer des résultats de tant d'états faux dont on a infecté les portefeuilles des ministres, qui, comparés aux états vrais, décident le roi, sous l'inspiration de la nécessité, à laisser faire des opérations décisives qui

donnent à la France un crédit national et par conséquent une constitution, ne saurait être mieux réalisée que par ces deux hommes; l'un est à vous depuis long-temps, l'autre y sera au premier acte de bienveillance qui parlera à son émulation, et les deux ensemble ferent beaucoup plus qu'un homme complet. Daignez m'en croire, monsieur, vous ne sauriez mieux manœuvrer pour vousmême. J'ai voulu vous le dire ce soir encore, parce qu'il ne serait ni délicat ni décent que l'intéressé lût cette lettre, et que c'est la dernière de moi qui vous viendra sans intermédiaire. J'espère pour vous et votre gloire que vous y donnerez quelque confiance, et que ce conseil, si j'ose l'appeler ainsi, ne vous sera pas la moindre preuve du très-respectueux dévouement avec lequel, etc.

# LETTRE II.

Brunswick, 12 juillet 1786.

Le roi est très-mal, cela est constant; mais iln'est pas à la mort, et Zimmermann, fameux médecin d'Hanovre qu'il a fait venir, a déclaré que s'il voulait se ménager, il vivrait encore; mais il est incorrigible sur l'insobriété. Au reste, il monte à cheval, et même il trotta, il y a quelques jours, cinquante pas, deux hommes à côté de lui. L'hydropisie n'en passe pas mours pour incontestable, et la vérité est qu'il n'a jamais été réellement mieux' depuis mon départ.

Je ne verrai le duc régnant de Brunswick que ce soir : il est en campagne. Il a soutenu avec force l'élection que les chapitres de Hyldelsheim et de Paderborn viennent de faire d'un coadjuteur; elle est tombée sur M. de Furstemberg. Vienne intriguait prodigieusement en faveur de l'archiduc Maximilien. Il paraît que le duc n'est pas éloigné de la paix, puisqu'il renforce par toutes voies la confédération germanique, qui certainement n'a que ce but, quoi que l'on puisse penser du moyen. J'ai d'ailleurs des raisons pour être de cette opinion, que je développerai une autre fois. Aujourd'hui le courrier me commande.

Les partis sont très en activité à Berlin, surtout celui du prince Henri, qui est toujours pressé, sans trop savoir ce qu'il attend; mais tout se tait devant le roi; il est encore roi, il le sera jusqu'au bout.

Le roi ne menaçant pas ruine instante, je resterai plusieurs jours à Brunswick, afin de le préparer à mon retour, beaucomp plus prématuré que je ne l'avais annoncé, et pour voir de plus près le duc.

La monnaie est toujours un objet de contention et de discrédit exagéré. Il me paraît utile d'avoir des raisons apologétiques sur l'or, en avouant la trop haute proportion (car à quoi bon nier ce qui est démontré?) et des preuves justificatives sur l'argent, les écus de 69, et œux depuis 1784 restant toujours proscrits.

Vous savez sans doute que le duc Louis de Brunswick a quitté Aix-la-Chapelle, et s'est retiré à Eysnack. Les troubles de cette petite république expliquent peut-être sa retraite; mais son nouveau domicile n'est pas suffisamment expliqué, ce me semble, par cette seule raison que la duchesse de Weymar est sa nièce.

#### LETTRE III.

14 juillet 1786.

J'ai dîné et soupé hier avec le duc. Au sortir de table, après le dîner, il me prit en particulier dans une embrasure, et nous y causâmes environ deux heures, d'abord avec beaucoup de réserve de sa part, ensuite avec plus d'ouverture; enfin avec le désir évident d'être cru sincère.

L'occasion de la conversation particulière fut un mot d'estime sur M. le comte de Vergennes, et de crainte sur sa prochaine retraite. Ce mot fut suivi brusquement de cette question, faite d'un ton affecté d'indifférence, qui décelait une très-vive curiosité: « Et sans doute M. de Breteuil sera le « successeur? » La duchesse était en tiers. J'ai répondu en baissant la voix, mais articulant avec beaucoup de fermeté: « Monseigneur, j'espère et « je suis persuadé que non.» Je n'avais pas fini de

prononcer, qu'il m'avait emmené dans l'embrasure au bout de l'appartement, et aussitôt il s'est mis à me parler, avec toute la force que comportent sa mesure naturelle et sa dignité, de l'inquiétude que ne pourrait pas ne point avoir le corps germanique, si M. de Breteuil, qui était à la tête du parti autrichien, et depuis long-temps le serviteur et l'ami du cabinet de Vienne, venait à succéder au ministre principal. Alors, parlant de M. le comte de Vergennes avec toute sorte de respect, et des intentions généreuses et pacifiques du roi avec une grande confiance, j'ai dit que, si M. de Vergennes se retirait, ce serait probablement de son plein gré, et que personne n'influerait plus que lui sur le choix de son successeur; que, soit qu'il restât, soit qu'il se retirât, le ministre principal ne serait par conséquent pas du parti autrichien; qu'assurément la probité du roi et la morale de sa politique rendraient toujours respectables pour notre cabinet nos liaisons avec l'empereur comme toutes autres; mais que l'intérêt de l'Europe, et le nôtre en particulier, étaient tellement la paix, que ces liaisons ne pouvaient qu'y concourir, bien loin de stimuler à la guerre; que la France était assez puissante par la force des choses, et même par la situation de ses affaires, pour se faire honneur d'avouer qu'elle craignait la guerre et qu'elle l'éviterait avec beaucoup de soin; que je ne pensais pas que rien la rendît probable de sitôt, surtout lorsqu'en étudiant l'administration du duc de Brunswick, je voyais qu'il avait fait son métier de souverain et de père avec une telle assiduité et un si grand succès, que, quelque tenté que fût naturellement l'homme de suivre la carrière où il est incontestablement le premier, je ne pouvais croire qu'il sacrifiât à des idées de gloire militaire, dont il était déjà si comblé, son ouvrage chéri, ses véritables jouissances et le patrimoine de ses enfants; que, tout l'appelant à la suprême influence sur les affaires de Prusse, après la mort du grand roi, et la Prusse étant aujourd'hui, dans le continent, le pivot de la paix ou de la guerre, lui duc de Brunswick serait presque le seul à en décider; qu'il avait assez été le dieu de la guerre; que j'étais convaincu qu'il serait désormais l'ange de la paix.

Alors il s'est défendu avec beaucoup de force d'avoir jamais aimé la guerre, même au temps où il y avait été le plus heureux; il m'a montré combien, indépendamment de ses principes, ses combinaisons de famille et ses intérêts personnels l'éloignaient de la guerre; « et s'il fallait, m'a-t-il « ajouté, ne consulter dans une si grande cause « que les vils intérêts de l'amour propre, ne sais-je « donc pas quel jeu de hasard c'est que la guerre? « je n'ai pas été malheureux; peut-être aujourd'hui « serais-je plus habile et cependant infortuné. Ja-« mais homme sensé, surtout avançant en âge, ne « compromettra sa réputation dans une carrière si « hasardeuse, s'il peut s'en dispenser. » Cette partie de son discours, qui a été longue, vive, chaleureuse, évidemment sincère, avait été précédée d'une phrase d'étiquette et de représentation, où il m'avait assuré qu'il n'aurait jamais d'influence en Prusse, et qu'il était loin d'en désirer.

J'ai repris cette phrase, et, lui prouvant, par un tableau rapide, que je connaissais bien Berlin, les principaux acteurs et la situation des esprits et des affaires, je lui ai démontré, ce qu'assurément il sait mieux que moi, que son intérêt, celui de sa maison, celui de l'Allemagne, celui de l'Europe, lui faisaient un devoir de prendre en Prusse le timon, pour la préserver de l'ouragan le plus fatal aux états dont la puissance porte principalement sur l'opinion; je veux dire les petites intrigues, les petites passions, le manque de fermeté, de suite et de système. Votre dignité personnelle, ai-je ajouté, vraiment immense et mille fois plus élevée que votre rang, quelque éminent qu'il soit, vous défend, sans doute, de vous offrir; mais votre devoir est, je ne dis pas de ne point refuser, je dis de vous mettre en mesure, et d'employer votre force et vos talents à prendre de l'empire sur le successeur, et à saisir le sceptre des affaires.

Cette manière de traiter l'a fort développé. Il m'a parlé avec vérité, et par conséquent avec quelque confiance, de Berlin; il m'a dit que M. de Hertzberg ne lui avait point laissé ignorer nos liaisons; il m'a signalé chacun des personnages influents tels que je les connais. J'ai vu clairement qu'il y avait de la froideur fondée sur quelque chose d'ignoré entre lui et le prince de Prusse, qu'il (le duc de Brunswick) n'aimait ni n'estimait le

prince Henri, et que sa partie à lui duc était aussi puissamment liée qu'elle pouvait l'être dans un pays jusqu'ici peu habitué à l'intrigue, mais dont le jour en viendra bientôt peut-être: Comme j'avais eu, à dessein, l'air de croire beaucoup aux dispositions à la guerre de la part du cabinet de Berlin, le duc m'a très-bien montré qu'indépendamment de ce que le successeur, bien que très-brave, n'était pas belliqueux, ne fût-ce qu'à cause de ses mœurs, de ses habitudes et de sa monstrueuse stature, il y aurait de la démence à commencer; que le temps des acquisitions par les armes, qui peut-être seraient encore nécessaires à la Prusse, n'était pas venu; qu'il fallait consolider, etc., etc. Tout cela a été très-sérieux, très-sensé et très-fort · de détails. Système oriental, Russie, Pologne, Courlande, tout a passé en revue.

Ils ne sont point rassurés sur le système oriental; c'est-à-dire sur la part que nous y prendrons. Ils paraissent croire que la Russie ne secondera jamais fortement l'empereur que pour le système oriental, et dans tout ce qui peut amener son succès. La Pologne est à reconstruire. Nous avons remis à en parler ainsi que de la Courlande. Tout-à-coup, et par une transition très-brusque (il les emploie, ce me semble, pour surprendre le secret de celui auquel il parle, et qu'il fixe prodigieusement en l'écoutant), il m'a demandé ce que j'allais faire à Berlin; « achever de connaître le nord, que je ne « puis guère étudier que là, lui ai-je dit, puisque « Vienne et Saint-Pétersbourg me sont interdits.

« Eh! qui sait? On présume toujours de ses forces; « on espère que, dans un beau sujet, l'ame élèvera « le génie. J'oserai peut-être essayer d'arracher le « portrait de César aux barbouilleurs qui s'empres-« seront de s'en emparer. » Cette idée a paru le satisfaire; j'ai pu facilement y coudre des choses agréables pour lui; je lui ai dit qu'il nous avait beaucoup plus conquis que battus; que nous regardions les destinées de l'Allemagne comme reposant sur sa tête, etc., etc., et qu'ainsi le projet d'écrire la plus brillante partie de l'histoire de mon siècle m'avait placé, même avant de le connaître, au rang de ses plus curieux observateurs, et par conséquent de ses plus fervents admirateurs. Je ne sais s'il m'a tout-à-fait cru uniquement occupé de littérature; mais l'idée que j'écris l'histoire me le rendra probablement plus accessible, si même ce n'est plus confiant; car il paraît posséder au plus haut degré l'amour et même la jalousie de la gloire.

Le courrier me presse, parce que, n'ayant point quitté la cour de tout hier, je n'ai pu écrire que ce matin, et le courrier part à onze heures. Or chiffrer est très-long. J'omets donc mille et mille détails qui me font croire, 1° que les Anglais ne réussiront pas à beaucoup près aussi vite dans leurs tracasseries du nord qu'on pourrait le craindre, pour peu que le cabinet de Berlin puisse compter sur celui de Versailles; 2° qu'il est temps de parler un peu plus clair à celui-là, et de ne pas confondre le mystère et le secret, la finesse et la prudence, l'équivoque et la politique; 3° que le

duc de Brunswick, que je crois être, et de beaucoup, le plus habile prince de l'Allemagne, veut
sincèrement la paix, et qu'il la fera vouloir au
cabinet de Berlin, pour peu que l'on contienne
l'empereur, lequel, m'a-t-il dit, a outragé en propos, devant lui sept ou huitième témoin, le prince
de Prusse; que le plan personnel du duc est de
gouverner la Prusse, et d'obtenir en Europe une
grande confiance, une grande considération; qu'il
craindrait, tout au moins, de ne pas l'augmenter à
la guerre; qu'il est convaincu que Berlin doit l'éviter, et surtout qu'elle n'est réellement à redouter
qu'autant que la France encouragera l'empereur,
qui n'osera jamais rien sans nous.

Je n'ai le temps aujourd'hui que d'esquisser ce prince tel qu'il m'a paru. Assurément il ne serait pas un homme ordinaire, même parmi les gens de mérite. Sa figure annonce profondeur et finesse, envie de plaire tempérée de fermeté, et même de sévérité. Il est poli jusqu'à l'affectation; il parle avec précision, et même élégance; mais il cherche un peu à parler ainsi, et le mot propre lui manque souvent. Il sait écouter et questionner du sein de la réponse. La louange embellie de graces et enveloppée de finesse lui est agréable; il est prodigieusement laborieux, instruit, perspicace. Quelque habile que soit son ministre principal, M. de Féronce, le duc a la surintendance de tout, et le plus souvent décide par lui-même. Ses correspondances sont immenses, ce qu'il ne peut devoir qu'à sa considération personnelle; car il n'est pas

assez riche pour payer tant de correspondants, et peu de grands cabinets sont aussi bien informés que le sien. Ses affaires de tout genre sont excellentes: arrivé, en 1780, à la souveraineté, qu'il a trouvée surchargée de près de quarante millions de dettes, il a tellement administré qu'avec un revenu d'environ cent mille louis et une caisse d'amortissement, où il a versé les reliquets des subsides de l'Angleterre, des 1790 il aura parfaitement liquidé non-seulement les dettes de la souveraineté, mais celles des états. Son pays est libre autant qu'il peut l'être, heureux et content, bien que la classe des marchands regrette la prodigalité dn père. Le duc actuel ne serait pas moins sensible qu'un autre aux plaisirs et aux élégances; mais, . sévère observateur des décences (sa maîtresse, mademoiselle de Hartfeld, est la femme la plus raisonnable de sa cour, et ce choix est tellement convenable, que, le duc ayant montré il y a peu de temps quelque velléité pour une autre femme, la duchesse s'est liguée avec mademoiselle de Hartfeld pour l'écarter), religieusement fidèle à son métier de souverain, il a senti que l'économie était sa première ressousce. Véritable Alcibiade, il aime les graces et les voluptés; mais elles ne prennent jamais rien sur son travail et sur ses devoirs, même de convenance. Est-il à son rôle de général prussien, personne n'est aussi matinal, aussi actif, aussi minutieusement exact que lui. Une marque d'un très-bon esprit, ce me semble, et d'un caractère supérieur, c'est moins encore qu'il suffit au

travail de chaque jour, que le travail de chaque jour lui suffit; sa première ambition est de le bien faire. Enivré de succès militaires et universellement désigné comme le premier dans cette carrière, "surtout depuis la campagne de 1778, où il a soutenu pendant l'hiver le mauvais poste de Troppau, auquel le roi de Prusse mettait de l'amour propre, contre tous les efforts des Autrichiens, il paraît avoir laissé de bonne foi cette carrière pour les soins de la souveraineté. Accueilli partout, curieux de tout, il sait s'ennuyer très-assiduement à Brunswick, pour y conduire ses affaires. Encore une fois cet homme est d'une trempe rare, mais trop sage pour être redoutable aux sages. Il aime au reste beaucoup la France, qu'il connaît à merveille, et paraît très-sensible à tout ce qui vient de là. Son fils ainé, en revenant de Lausanne, a parcouru la Franche-Comté, le Languedoc et la Provence. Il brûle de petourner en France. Je saurai bientôt si on l'y renvoie; je crois qu'on ne saurait trop l'y fêter de toutes les manières qui témoigneront confiance pour son père, car il y paraît sensible; et, de ce côté, certes il en serait assez aidé et flatté pour en être fidèle dépositaire.

Je ne saurais en ce moment parler du souper où le duc m'ôta de la place d'honneur (vis-à-vis de la duchesse), que j'avais occupée à dîner, pour me mettre à côté de lui, qui est toujours à l'extrémité de la table. La conversation fut très-vive et absolument particulière, mais point politique (nous étions entourés), et de pure curiosité sur la France. Je dîne aujourd'hui avec le duc et soupe avec la duchesse douairière à Antoinetten-Ruh: je n'ai pu éviter cette corvée, qui m'ôte l'occasion de souper avec le duc, faveur qu'il accorde très-rarement, et qui a paru hier fort marquée ici, où l'on m'observe avec inquiétude, mais seulement peut-être parce qu'on me croit un chercheur de places.

Le voyage de Zimmermann à Potsdam s'est prolongé plus qu'on ne croyait. Il a écrit que l'hydropisie n'était point déclarée, et il reparle de l'asthme: c'est un lieu commun. Il est l'homme du roi, il n'est pas celui du public. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pu remporter aucune victoire sur la polenta et les pâtés d'anguilles; qu'il n'y a plus de rides au visage; que tout est affecté d'enflures et d'enflures édémateuses. Cependant le prince Henri est retourné à Rheinsberg, où le jeune et très-beau Rivarol fait la pluie et le beau temps, dit-on.

Un fait que je puis garantir, c'est qu'un Écossais, premier médecin de Catherine II, étant dernièrement à Vienne, a dîné à la table de l'empereur, assis à côté de lui, et même la chose a été avouée dans les gazettes; mais ce qu'on n'y trouve pas, c'est que, pendant le séjour de cemédecin à Vienne, M. de Cobentzel, ministre de Vienne en Russie, mais alors auprès de l'empereur, ayant été chargé de montrer à ce médecin une maison de plaisance aux environs de la capitale, l'empereur s'est trouvé à cheval sur le chemin du docteur, et a suivi à la portière du carrosse, pendant plus de deux lieues, toujours s'entretenant avec l'Écossais.

### LETTRE IV.

16 juillet 1786.

J'ai été aujourd'hui en tête-à-tête trois heures avec le duc au sortir de dîner. La conversation a été vive, loyale et presque confiante: elle m'a confirmé dans toutes les opinions que j'ai déjà énoncées; mais elle m'a inspiré beaucoup de craintes sur la situation de la Prusse après la mort du roi. Il paraît que le successeur a tous les symptômes de la plus irrémédiable faiblesse, et que ses entours les plus corrompus usurpent tous les jours plus d'empire, à commencer par le visionnaire et sombre Bishopswerder. Le prince est, dit-on, en froid avec ses oncles. Le coadjutorat de l'ordre de Saint-Jean, donné avec une grande soletinité au prince Henri, fils aîné du prince Ferdinand, et qui ôte près de cinquante mille écus de rente au successeur, est la plus récente occasion de ce refroidissement. Il paraît que l'on a intrigué fortement pour l'établissement de ces deux jeunes princes, que la ville et la cour regardent comme les enfants du comte Shmettaw. On a cimenté toutes les mesures prises à cet égard, et cela au moment où l'on croyait le roi à l'agonie, de manière à lier le successeur, auquel on a par conséquent au moins montré de la méfiance. Le prince Henri, frère du roi, a tout au moins été de moitié dans tout cela; le prince

de Prusse n'a pas même essaye de masquer son mécontentement. Il résulte de là que tous les partis subalternes, toutes les sales intrigues en prennent plus d'activité; de sorte que la considération du cabinet de Berlin, qui est bien sa première puissance, n'est peut-être que trop liée à la vie du roi, si le duc de Brunswick ne saisit pas les rênes du gouvernement; il paraît sérieusement en craindre le fardeau. En effet un tel état, qui n'a point de base réelle, sera cruellement tourmenté si les vents de cour l'agitent, et ce prince, qui s'est formé sans passer à l'école du malheur, et dont il est impossible de s'exagérer la raison et la sagesse, peut redouter de changer tout le système de sa vie; mais il ne recule pas aux choses difficiles, et il est trop intéressé à la prospérité de la Prusse pour ne pas chercher à y influer.

Au reste, il me paraît constant que les premiers six mois et même la première année, ne peuvent guère apporter de changements, mais seulement en préparer. Le duc m'a très-souvent répété que toute l'Allemagne protestante et une bonne partie de l'autre seraient incontestablement à la France le jour où elle rassurerait pleinement le corps germanique sur ses intentions; et quand je lui ai demandé quelle caution on nous donnerait donc que le rôle éminent dont l'électeur de Hanovre était chargé dans la confédération des princes ne tournerait jamais le cabinet de Berlin du côté de l'Angletetre, et ne serait pas un obstacle invincible à une sincère union entre Versailles et Postdam, il

m'a montré avec beaucoup de netteté et d'une manière sans réplique que la ligue germanique n'aurait immais existé, ou du moins pris cette forme, sans l'ambiguité de notre conduite relativement à l'Escaut, à la Bavière, et même au système oriental; ajoutant au reste que l'électeur de Hanovre était très-distinct du roi d'Angleterre, et les Anglais fort étrangers aux Allemands; sur quoi je dois observer qu'il m'a semblé que le duc charge avec affectation toutes les fois qu'il s'agit de déprimer l'Angleterre (quoique je sache très-bien qu'il l'aime), peut-être parce qu'il sent que ses liaisons de famille le rendent plus suspect à cet égard. En un mot je ne saurais trop répéter qu'il me semble qu'on n'a pas confiance en nous, mais qu'on voudrait sincèrement y avoir confiance, d'autant qu'on ne craint pas le moins du monde l'empereur sans la France, et qu'on est convaincu qu'il n'osera jamais faire un pas quand le cabinet de Versailles dira: Nous ne souffrirons point d'agression. Remarquez cependant que l'incohérence des démarches de l'empereur et ses brusques disparates déjouent souvent toutes les combinaisons. Le duc apprend aujourd'hui un fait de ce genre qui lui donne à penser.

Le baron de Gemmingen a écrit, il y a quelques temps, une brochure très-violente contre la confédération germanique. Dohm, excellent publiciste prussien, a répondu d'une manière forte et victorieuse. Alors le cabinet de Vienne a prié le nôtre de demander à celui de Berlin que la guerre de plume cessât; Berlin y a consenti: aujourd'hui il paraît à la vérité sous la rubrique de Munich, mais venant incontestablement de Vienne, une réplique âcre et mordante contre Dohm; or la guerre de plume est rarement insignifiante à Vienne, où elle ne se fait jamais que sous les auspices de l'autorité.

Autre fait très-grave, s'il est vrai. On écrit de Vienne au duc que quatre à cinq mille Russes sont entrés en Pologne, où la diète menace d'être-fort orageuse. Le duc désire que nous prenions un parti décisif sur et contre toute nouvelle modification tendant à dissoudre ou amincir la Pologne. Je n'en sais point assez relativement à ce pays pour avoir pu m'engager dans les détails; mais je lui ai parlé de la Courlande, en lui exposant celles de mes idées. relativement aux dernières démarches de la Russie envers ce pays, que l'on trouvera dans mon mémoire à ce sujet; je les lui ai exposées, dis-je, comme naissant de la conversation; il les a saisies avec avidité, et m'a promis d'en écrire dans mon sens à M, de Hertzberg. Je comprends assurément que les circonstances du moment ne sont rien moins que favorables; mais cet assentiment, même chaleureux, d'un très-excellent politique, m'enhardit à prier qu'on prenne en considération mon mémoire, ne fût-ce que pour l'avenir, et que l'on me donne quelques instructions sur la manière dont je pourrais tâter à cet égard le duc de Courlande, que je vais trouver à Berlin, et les principaux personnages de la Courlande, avec qui je puis trèsfacilement correspondre: mon métier de voyageur connu, et avide de faits et de résultats, me donnant de grandes facilités pour parler de tout.

## MÉMOIRE

REMIS A LA COUR DE FRANCE, SUR LA DÉCLARATION QUE LA RUSSIE A FAITE A LA COURLANDE, ET QUI SE TROUVE DANS LES GAZETTES DE LEYDE, DU 20 MAI AU 3 JUIN 1786 °.

La Courlande vient d'être menacée officiellement d'encourir l'indignation de la souveraine des Russies, dans le cas où serait fondé le bruit qui s'est répandu au sujet de l'abdication du duc de Courlande en faveur du prince de Wurtemberg, général au service de Prusse.

On sait que le duc actuel, Ernest-Jean, homme féroce, abhorré dans son pays au point de n'y pouvoir rester, quand il ne craindrait pas les violences du cabinet de Pétersbourg, est fils du fameux Biren, réintégré duc de Courlande en 1760 par l'influence, ou plutôt par la terreur de la Russie, qui chassa, à l'aide de quarante mille soldats, Charles de Saxe, oncle de l'électeur et duc légitime, pour installer l'ancien favori d'Élisabeth, qu'une intrigue de cour venait de rappeler de Sibérie. On sait aussi que cet Ernest-Jean a plus d'une fois éprouvé tout le poids des ressentiments de Catherine II; qu'il a été relégué près de vingt années en Sibérie; que

C'est apparemment de ce mémoire qu'il est question dans la lettre précédente.

son influence est nulle en Courlande, et son abdication universellement désirée.

Ce qui n'est pas aussi connu, ou plutôt ce qui est très-secret, c'est qu'un ukase lui enjoignit il y a six ans d'avoir à remettre son duché au prince Potemkin, et que, par le conseil du chancelier Taubé et du chambellan Howen, il conjura l'orage en faisant passer au prince Potemkin (alors et toujours fort dérangé) deux cent mille ducats. C'est Rason, secrétaire du cabinet du duc, qui fut chargé de porter cette somme.

La crise recommence aujourd'hui, soit parce que Potemkin, en attendant l'exécution de ses grands projets, qui tiennent peut-être au système oriental ou à des circonstances qui ne sont pas mûres, veut ramasser cette bonne fortune; soit parce qu'il a besoin d'argent; soit et surtout parce qu'on sent combien le duc de Courlande, lors de son existence précaire, devenu par ses économies et son avarice l'un des plus riches princes de l'Europe, amolli par l'adversité, la vieillesse et les instances journalières de sa dernière femme, qui a pris sur lui quelque empire, aspire à se mettre à l'abri des événements. Le cabinet de Pétersbourg n'ignore aucune de ces choses; il craint sans doute que celui de Berlin ne forme quelque spéculation sur la Courlande, à l'aide d'un nouveau duc tout entier à sa disposition. Les conditions qui donnaient à la Pologne un droit de protectorat sur la Courlande ayant cessé par le fait d'avoir force de loi au momentoù cette république anéantie s'est trouvée dans

l'impossibilité de les remplir, il n'est pas absurde d'appréhender que la Prusse ne se subroge à la place de la Pologne, et ne consolide ainsi à son profit le fait par le droit.

En effet la Courlande est loin d'être un pays méprisable. Son climat assez froid, puisqu'elle est située par le 57e degré de latitude, n'est cependant pas insupportable; son étendue est de quatre-vingts lieues de longueur, sur cinquante de largeur; son terrain est fertile et ses productions naturelles sont précieuses pour toutes des puissances maritimes et commerçantes. Deux principales rivières navigables (l'A et la Windau) la compent de l'orient à l'occident: plusieurs ruisseaux et canaux la traversent en tous sens. Elle a deux ports sur la Baltique (Windau et Liebau). Baña l'état d'impuissance et d'inindustrie où elle se trouve, son commerce actif ou passif n'occupe pas moins de six à sept cents vaisseaux de trois à quatre cents et même à huit cents tonneaux. Elle contient sept à huit petites villes; on évalue sa population à plus d'un million et demi d'habitants; et l'on peut juger que les propriétaires n'v sont pur misérables, par cette seule circonstance que les revenus du duc régnant, qui a si peu d'influence dans cette république, montent environ à deux cent mille louis annuels.... Telle est en aperçu la situation de la Courlande.

Il serait parfaitement inutile d'établir ici que, cette république étant un état libre, dont le chef est purement électif, de sorte qu'il peut bien abdiquier, mais non pas céder ses droits, la Russie n'a pas celui de se mêler des affaires de la Courlande, qu' devrait être indépendante de fait comme elle l'est de droit. Le mot droit est vide de sens lorsqu'on l'oppose à celui de la force. La Russie est depuis long-temps en possession de vexer la Courlande au-dedans et au-dehors, de lui dicter ses choix, de contraindre ses suffrages, d'extorquer ou d'arracher son or, ses denrées, ses hommes; et c'est de tout temps qu'elle s'est fait un principe de familiariser les coura de l'Europe avec l'idée que la Courlande n'occupe un rang dans le monde qu'autant que la Russie veut bien en disposer...... Tout cela est connu.

Ce que je voudrais examiner ici en peu de mots, c'est, 1° si nous n'avons pas un intérêt évident à établir un autre ordre de choses; 2° si nous en avons les moyens.

La Courlande, retardée et opprimée par toutes sortes de tyrannies intérieures et extérieures, n'a pas une manufacture; elle abonde en munitions navales de tous les genres. Il est donc entre elle et la France, qui tient le premier rang parmi les nations industrieuses, des rapports que la nature des choses établit sur les diverses espèces de productions des deux pays, productions dont l'échange le plus direct ferait naître le commerce le plus avantageux.

En effet il existe bien actuellement une sorte d'échange entre la Courlande et la France, mais d'une manière si peu directe, que ce n'est que de la seconde ou troisième main, par l'entremise des Hollandais, des Anglais, des Suédois, Danois, Prussiens, villes anséatiques, etc. Cette entremise absorbe et détruit pour nous les bénéfices de ce commerce précieux, qui ne devrait pas moins que nous procurer avec abondance et à un prix modique, inconnu dans nos chantiers et dans nos marchés, les bois de construction, de mâture, de charronnage, de marqueterie, etc., les grains, les viandes, les poissons salés, les légumes, etc., etc., dont les retours naturels seraient toutes les productions de notre industrie, depuis la plus grossière jusqu'à la plus perfectionnée (car il n'en existe d'aucun genre dans la Courlande), que les Courlandais, très-consommateurs et très-avides de luxe, même de celui de décoration, tiendraient désormais de nous à des prix tolérables, et cependant infiniment lucratifs pour nos fabriques.

L'avantage de ce commerce direct ne serait pas seulement pécuniaire: outre l'influence que des liaisons intimes avec la Courlande nous donneraient sur la Baltique et dans cette partie du nord, où nous deviendrions les médiateurs entre la Prusse, la Pologne, qui éprouvera nécessairement bientôt une nouvelle métamorphose, et la Russie, la France s'assurerait, par un traité de commerce avec la Courlande, deux ports sur la Baltique, au moins neutres et presque exclusifs. Ils nous serviraient, en guerre comme en paix, de lieux de dépôt et d'approvisionnement pour la plupart des matériaux nécessaires à notre marine royale et marchande, et compenseraient puissamment le désavantage toujours plus

imminent que nous préparent dans le nord, c'està-dire dans la mine des marins, les liaisons étroites de l'Angleterre et de la Russie. L'Angleterre offre à l'observateur attentif tous les symptômes qui peuvent menacer les possessions des Hollandais dans les Indes, et annoncer le désir d'une revanche. La Russie peut dès aujourd'hui ravir à la France une bonne partie des moyens de la guerre maritime dans les mers d'Europe. On ne saurait trop se hâter de changer cet ordre de choses.

Et prenez garde qu'il ne s'agit point ici d'un traité à faire, mais seulement à renouveler; car le cardinal de Richelieu en fit un avec la Courlande en 1643, qui fut enregistré au parlement de Paris en 1647; de sorte qu'en traitant aujourd'hui avec la Courlande, nous pouvons dire nettement et démontrer que nous n'innovens rien.

C'est là, ce me semble, une observation fort importante, qui ne doit pas peu influer sur la résolution à prendre et sur les formes à donner à la résolution une fois prise.

Les états de Courlande désirent ce rapprochement politique des deux pays. Le chambellan de Howen, dont je viens de parler, est un des hommes les plus influents de sa république et le plus anti-Busse des Courlandais, parce qu'étant ministre de son pays à la cour de Warsovie, il a été enlevé par ordre de l'impératrice, et relégué en Sibérie. Son neveu avait été chargé indirectement, mais formellement, de sonder à cet égard le gouvernement de France. Je sais positivement qu'il en a parlé

à M. de Vergennes, et que, pour toute réponse, ce ministre lui a dit, 1° que ce n'était pas à lui, ministre des affaires étrangères, de traiter cet objet; 2° qu'il fallait que le duc de Courlande, conjointement avec les états, fit officiellement au roi la proposition d'un traité de commerce.

Je réponds à cela, 10 qu'assurément le ministre des affaires étrangères doit en effet se concerter avec celui des finances pour tout traité de commerce, mais qu'il ne me paraît pas que ce soit là une raison suffisante pour en rejeter l'idée, ou pour en repousser la proposition; 2º qu'il serait absurde de supposer que la Courlande, ployée sous le sceptre de fer des circonstances actuelles, s'exposât à faire aucune démarche ouverte avant d'avoir la certitude d'être non-seulement accueillie, mais protégée contre la puissance qui, ayant la force en main et l'habitude de la prendre pour code, s'efforcera de contrecarrer et de prévenir tout ce qui pourrait tendre à donner une constitution solide à la Courlande, et à faire respecter son indépendance politique.

Je ne vois (et c'est ici le second point que je me suis proposé d'établir dans ce mémoire) que le cabinet de Berlin que l'on puisse espérer d'y intéresser; 1° parce que la situation des états prussiens est télle que la stabilité et la prospérité de la Courlande ne doit pas moins toucher le roi de Prusse que si elle était une de ses provinces; 2° parce qu'il ne peut avec sagesse convoiter ce pays, dont la Russie ne lui permettrait jamais une tranquille possession, et qui ne ferait que prolonger les flancs de ses états, déjà beaucoup trop étendus, sans rendre sa puissance ni plus réelle, ni plus compacte.

Ce dernier point se démontre par sa propre énonciation; et, quant à l'avantage que la Prusse retirerait d'une plus grande stabilité de la Courlande et d'un développement plus énergique de son activité, cela est évident par la seule inspection de la carte. La maison de Brandebourg n'a entre ses possessions et la Russie que ce démembrement de la Pologne qui forme aujourd'hui une partie de la Lithuanie prussienne et de la Courlande, dont le roi de Prusse sera, politiquement parlant, le propriétaire utile, le jour où il en sera le gardien et le protecteur. Or la Russie n'est nécessairement et incontestablement redoutable en Europe que pour la Prusse, à qui elle peut faire du mal sans en recevoir.

D'un autre côté, on sait qu'entre les états prussiens et la Courlande il n'y a qu'une très-étroite lisière de la Lithuanie polonaise; cette lisière est à peine de cinq ou six lieues. La Prusse y ferait aisément des acquisitions légales et amiables, suffisantes pour que le Mémel et les canaux qu'on en peut tirer jusqu'aux rivières de Courlande lui ouvrissent cette branche précieuse de commerce de transit, et les ports de la Baltique dont j'ai déjà parlé.

Je me trompe fort, ou il ne serait pas difficile de faire entendre au cabinet de Berlin qu'au lieu de former des projets ambitieux sur cette république, son véritable intérêt est de se déclarer en quelque

sorte pour le représentant des engagements de la Pologne envers la Courlande, stipulés par les pacta conventa et les pacta subjectionis, lesquels sont détruits par le fait et la nécessité. La Prusse trouvera cent raisons de droit public à alléguer, indépendamment de sa dignité et de sa sûreté. Cette proposition, et celle d'accéder à notre traité de commerce avec les Courlandais, ne serait donc pas une imprudence; ce serait peut-être même un assez bon moyen de rassurer la maison de Brandebourg sur notre politique dans le Nord; et il ne me paraît pas impossible qu'à cette condition le roi de Prusse appuie à la cour de Pétersbourg notre déclaration que nous voulons protéger et ne pas laisser humilier un pays libre, lié à la France par d'anciens traités, et sur lequel nous ne souffrirons l'influence directe et législative d'aucune cour.

Cette déclaration, qu'on adoucira par toutes les formules diplomatiques qu'il est si aisé de trouver, me paraîtrait suffisante en ce moment, surtout si elle était concertée avec la cour de Berlin, pour amortir du moins les projets usurpateurs de la Russie sur la Courlande. Quoi qu'il en soit, ce petit pays, trop peu connu, réclame, aussi bien que la Pologne et le corps germanique, l'attention sérieuse du roi de France, qui ne me paraît pas avoir en général d'autre intérêt dans, le continent que celui de maintenir la paix et la sûreté des possessions réciproques.

#### LETTRE V.

19 juillet 1786.

Le duc m'accorda hier au matin, avant mon départ, environ trois heures d'audience, ou plutôt m'indiqua lui-même une conférence, sous le prétexte de me remettre des lettres pour Berlin, dont en effet il m'a chargé. Nous reparlâmes des affaires générales et de la situation particulière de la Prusse, des doutes qu'il prétend que l'on ne peut pas ne point avoir sur nos intentions et notre système (comment lui répondre qu'il est tel désordre de finances avec lequel-il est impossible d'avoir un système); de la terreur tous les jours mieux fondée que doit inspirer l'empereur, qui fait mal le bien, mais qui fait assez de bien pour se donner une grande puissance, dont il a une superbe base, trèsdisproportionnée à toute autre, la France exceptée; de l'impossibilité de lui trouver un autre contre-poids que la sagesse du cabinet de Versailles ; du peu d'espoir que le nouveau régime de la Prusse soit imposant; des différentes inflexions qu'allaient prendre les divers partis qui y fermentaient; de la verve militaire et des fumées ambitieuses qui s'emparaient du duc de Weymar, lequel aspirait à entrer au service de Prusse et à brouiller les cartes: de la nécessité pour nous et pour les autres que le cabinet de Versailles envoie à Berlin un homme de mérite pour en imposer, pour donner des conseils, pour surveiller les intrigants et les incendiaires, etc., etc. Enfan, questionnant mon opinion avec l'air de craindre que je ne regardasse comme une absurdité ce qu'il allait me dire, il m'a demandé si je traiterais donc de chimère impraticable le projet d'une alliance entre la France, l'Angleterre et la Prusse, dont le but solennellement avoué serait de garantir en Europe à chacun ses possessions respectives, mesure noble et digne des deux premières puissances, qui ordonnerait à toutes les autres une paix fondée sur l'intérêt évident et combiné des deux rivales, et dont la plus grande difficulté peut-être est qu'on n'ose pas tenter de l'exécuter. Cette idée, qui me roule depuis sept ans dans la tête, est trop grande pour n'être pas séduisante: elle immortalisera infailliblement le souverain qui la réalisera, et le ministre qui saura le seconder; elle. changera la face de l'Europe, et totalement à notre avantage; car, encore une fois, les traités de commerce les plus avantageux aux Anglais ne feront pas qu'ils soient alors autre chose que nos voituriers et nos plus utiles agents. Le duc m'a permis d'être en correspondance avec lui; il me l'a même demandé, et je me suis mis auprès de lui à peu près dans la mesure que je désirais.

21 juillet 1786.

P. S. J'arrive, et je n'aurai peut-être pas de détails aujourd'hui: au reste, l'hydropisie est dans l'estomac, et même dans la poitrine; il le sait de-

puis jeudi; il a pris cette nouvelle avec beaucoup de magnanimité, disent les uns ; il a très-mal traité le médecin trop sincère, porte une autre version; il pourrait traîner s'il voulait se ménager, et même, dit le docteur Baylies, plus d'une année; mais je doute qu'il renonce jamais aux pâtés d'anguille. M. de Hertzberg est depuis huit jours à Sans-Sonci ; il n'y avait jamais été appelé! Deux jours avant celui où le roi lui a fait cette espèce d'amende honorable, si pourtant c'est autre chese que le besoin de soulager la poitrine de ses interlocuteurs, et de recruter sa conversation, le prince de Prusse avait dîné chez lui dans sa terre, et passé un après-dîner presque entier avec lui et le prince de Dessau: cela déjoue beaucoup les partis, très-animés contre cet estimable ministre, auquel notre légation a toujours marqué, ce me semble. trop peu de confiance et de considération.

SECOND P. S. J'apprends par une source que je crois sûre et profonde, et qui est indépendante du cabinet de Berlin, que l'empereur vient de faire les dispositions les plus menaçantes vers la partie de la Moldavie et de la Valachie qui lui convient; qu'on s'attend qu'il se portera lui-même très-incessamment vers ces frontières, et qu'on ne peut expliquer de tels mouvements que par le projet de faire jouer à ces contrées le rôle de la Crimée. Cette nouvelle, combinée avec l'ultimatum que la Russie a présenté à la Porte, me paraît souverainement importante. Je ne connais pas les intentions

précises de la cour de France; mais si l'agrandissement indéfini de l'empereur, et surtout l'exécution du système oriental doivent lui devenir aussi redoutables que je le pense, je supplie que l'on délibère s'il peut être de la dignité du roi de laisser recommencer le drame de la Pologne, de l'intérêt de l'état de perdre le commerce du Levant, d'une sage politique de temporiser lorsqu'on allume la mèche. Pour moi, je ne saurais mettre en doute que notre inaction ne fût en pareil cas d'autant plus gratuite, qu'assurément l'empereur ne nous bravera pas, et d'autant plus fatale, que nous sommes précisément les seuls qui ayons tout à la fois la force et l'intérêt de l'empêcher. L'Angleterre ne s'en embarrasse guère; la Prusse n'y peut rien sans nous.

## LETTRE VI.

24 juillet 1786.

Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre: je viens de chez le ministre de France, qui m'a fait dire qu'il ne pouvait avoir l'honneur de me recevoir, parce qu'il avait affaire. Il faut, pour sentir toute la portée de ce procédé, savoir qu'il a paru ces jours-ci, dans la gazette de Hambourg, un article disant en toutes lettres que j'ai eu ordre de quitter la France. Vous concevez en outre qu'en

général le ministre de France montre un très grand empressement à voir les Français arrivants. Mais les circonstances combinées font que ce qui ne serait qu'une impolitesse assez grave en toute autre occurrence est une affectation fort embarrassante en ce moment. Je n'ai que faire de vous dire, je crois, que je suis fort au-dessus du punctilio; mais ceci n'en est pas un. La prépondérance naturelle de la France est telle que la considération d'un Français ne peut absolument point être indépendante de l'accueil que lui fait son ministre; à plus forte raison quand ce Français est envié, jalousé, surveillé, quand on ne cherche que des prétextes pour le rendre équivoque; à plus forte raison encore quand ce Français, loin de pouvoir faire la guerre à son ministre, doit et veut en tout état de cause le ménager, et lui sauver des ridicules loin de lui en donner. Vous comprendrez aisément qu'il y a ici complication, et que j'ai à réfléchir au parti que je prendrai. Il sera pour le moment de tout dissimuler, et de m'exposer à un nouveau refus demain: mais ce nouveau refus, il serait impossible de le passer sous silence.

Je vous préviens de tout cela, afin qu'à tout événement, et plus tôt que plus tard, vous fassiez prévenir M. d'Esterno que l'intention du gouvernement n'est pas que je sois traité d'une manière peu convenable, encore moins en proscrit. Îl est bien assez trembleur pour que le paragraphe de Hambourg lui en ait imposé. Je ne le crois pas assez astucieux pour l'avoir composé. Ce qui est

certain, c'est qu'il a paru ridiculement inquiet de mon retour, et qu'il est tout-à-fait sorti de sa circonspection silencieuse, pour tâcher de découvrir, par ceux qu'il croyait en liaison avec moi, quelles étaient mes vues. Quelques-unes des trèsnombreuses personnes qui ne l'aiment pas, surtout dans les diplomaties étrangères, se sont amusées à m'en prêter, à faire des contes des mille et une nuits. Sa tête est en fermentation à cet égard, et d'autant plus qu'il est hors de son caractère; de sorte qu'il en pourrait résulter de tels embarras pour moi, que je fusse ici très-déplacé. Avisez à empêcher cet ordre de choses : au reste je vous en dirai davantage avant de fermer cette lettre 1, et dans tous les cas nous n'avons point affaire à un de ces hommes qui résistent à la plus légère insinuation ministérielle.

# LETTRE VII.

25 juillet 1786.

Il n'y a personne ici: ma vie, dans ces premiers jours, est par conséquent peu active. Il n'y a de cour que celle du prince Ferdinand; elle est actuellement convalescente et toujours nulle. Le prince Frédéric de Brunswick ne sait rien. La légation anglaise me caresse, et se méfie de moi. M. de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il paraît qu'il manque un post-scriptum. (Note de l'éditeur.)

Le prince Ferdinand venait d'échapper à une grande maladie.

Hertzberg est encore à Sans-Souci. Il faut donc me contenter de la stérilité du moment. Je crois savoir seulement que la véritable occasion de la déclaration menaçante de la Russie envers la Courlande a été la proposition sourde d'un mariage entre la comtesse de Wurtemberg, fille naturelle du duc, et un Prussien, et les liaisons plus étroites du duc avec le prince de Prusse, qui a trouvé dans la bourse de ce Scythe sauvage des secours pécuniaires que nous aurions dû lui offrir il y a longtemps. Le duc de Courlande est parti bientôt aprèsla menace de Saint-Pétersbourg, avec sa femme, qui est grosse, dit-on, pour les eaux de Pyrmont. Les apparences sont qu'au retour il ira à Mittaw, au lieu de demeurer à Berlin. Au reste, il fait toujours des acquisitions dans les possessions prussiennes, il vient d'acheter le comté de Sagan en Silésie, et le roi, qui était assez fâché de voir le prince de Lofkowits porter à Vienne le revenu de cette belle terre, traite très-favorablement le duc de Courlande. Outre les remises de lods et ventes, il a consenti à allodier, ou du moins à transporter aux filles ce fief, qui était reversible à la couronne, en cas de défaut de mâle; de sorte que le duc, qui n'a point de fils, se trouvait par une étourderie ou une ignorance fort bizarre, avoir confié à l'événement le plus hasardeux 600,000 écus d'Allemague.

Il est incontestable que le prince Potemkin est ou paraît plus en faveur que jamais. On a été obligé de lui savoir gré de sa désobéissance. On murmure qu'il cherche et réussit à se raccommoder avec le grand duc.

Le nouveau ministre de Pétersbourg (M. de Romanzow, fils du feld-maréchal) ne réussit pas ici : les connaisseurs lui trouvent cependant de l'esprit et de l'instruction. Je sais qu'il a de vives préventions contre moi, et j'entreprendrai de les détraire et de m'accoler de lui, parce qu'il est de nature à ce qu'on puisse en tirer beaucoup de choses; mais on doit sentir que j'aurais besoin de quelques instructions, ou tout au moins d'une série de questions qui me servissent de boussole pour prendre des informations véritablement usuelles. Depuis bien des années la politique générale est très-incohérente, faute de porter sur un système connu... Laquelle de ces deux alliances, celle de la maison d'Autriche avec la France, ou la convention des deux cours impériales, doitelle être regardée comme stable, sacrée, subordonnée à l'autre? La France est-elle résolue de quitter son allure naturelle, je veux dire le système continental, pour le système maritime, lequel, sage ou non, expliquerait du moins nos extrêmes ménagements pour les projets de la cour de Vienne?

Faute de ces données, on ne peut guère qu'errer à l'aventure; on peut être gazetier plus ou moins instruit; on ne peut pas être négociateur, car on manque de bases. Je supplie qu'on ne croie pas que j'aie la présomption d'interroger. Je ne prétends qu'expliquer en très-peu de mots quelques-

unes des raisons qui, indépendamment de mon insuffisance naturelle et du peu de moyens que me donne ma position, circonscrivent infiniment l'utilité dont je voudrais et dont je m'efforcerai d'être.

J'espère qu'on ne me soupçonnera pas de donner beaucoup d'importance au précis des gazettes allemandes que j'enverrai désormais tous les courriers. C'est un objet de pure curiosité, mais que j'ai cru pouvoir être agréable dans un pays où je ne pense pas que l'on reçoive un seul papier public allemand, et où tant de ministres envoient, pour toutes dépêches, des autorités de gazettes. Au reste, je ne parlerai que des nouvelles du Nord,

P. S. Milord Dalrymple a reçu hier ordre de partir pour aller porter la jarretière au landgrave de Hesse-Cassel.

SECOND P. S. Je reçois une très-aimable lettre de Sans-Souci, où l'on paraît espérer de vivre encore assez long-temps, mais où cependant on s'occupe beaucoup plus de soi et de ses ananas que des affaires étrangères. On y montre (chose surprenante!) quelque étonnement, d'ailleurs très-obligeant dans la forme, de ce que M. de Vergennes le fils voyage à Hambourg, Dresde, Vienne, etc., sans qu'on puisse espérer de le voir à Berlin. Je réponds que je suis reconnaissant pour ma nation de l'importance que l'on attache à la topographie du voyage du fils de notre ministre des affaires

étrangères; qu'il me semble que c'est tout ce qu'on pourrait faire de plus flatteur pour son père; qu'au reste je ne sais rien du tout à cet égard, ét suis persuadé seulement que, si l'on réserve la cour de Berlin pour la dernière, c'est par amour pour le *crescendo*. J'ai dit la même chose au comte de Goertz, qui m'a fort questionné sur cela.

### LETTRE VIII.

Berlin, 26 juillet 1786.

Les beaux jours soutiennent la vie du roi; mais il est mal. Mercredi il se fit promener quelques instants en brouette; il s'en trouva fort incommodé, et souffrit beaucoup pendant et après. Le jeudi il s'en ressentit plus vivement encore, et hier il n'était pas mieux. Je persiste à croire que son terme est marqué vers le mois de septembre.

Le prince de Prusse ne quitte point Potsdam; il fait la guerre à l'œil. Toujours même passion respectueuse pour mademoiselle de Voss. Dans un court voyage qu'elle vient de faire avec son frère, un valet de chambre de confiance suivait de loin sa voiture, et si la belle, qui, selon moi, est fort laide, témoignait la moindre fantaisie (de pain blanc, par exemple), elle trouvait à une demi-lieue de là tout ce qu'elle avait désiré. Elle ne s'est point

Aujourd'hui madame la comtesse d'Ingenheim.

encore rendue, cela paraît incontestable. Au reste, ni son oncle ni ses frères ne sont propres à tirer un grand parti de cette chance. Les Françaises arrivent déjà; mais je doute qu'il y ait beaucoup de profit, si ce n'est pour les aubergistes ou pour les marchandes de modes.

Le duc de Courlande a prêté au prince de Prusse de quoi payer ses dettes de Berlin, et l'on croit qu'elles le sont toutes, si ce n'est celles de la princesse, qu'on ne se soucie pas d'éteindre de peur de l'y accoutumer.

J'ai parlé à fond à Struensé; il regarde le projet de la banque comme une grande et superbe opération, qui ne peut que réussir; il demande des détails quand il en sera temps, et promet d'y placer et d'y faire mettre une somme considérable; mais il faut qu'il solt seul prévenu et que cela se traite uniquement entre nous.

## LETTRE IX.

31 juillet 1786.

Je pense bien qu'en effet, dans ces premiers moments, on attend de mes lettres pour m'écrire; cependant si l'on a bien déchiffré et médité ma lettre du 19 juillet, on ne disconviendra pas que je n'aie besoin de renseignements. La politique est dans la crise, je le répète; il est impossible qu'elle ne change pas, soit par la force accélérée des choses, soit par les efforts pour la retarder. Tout annonce que le système oriental est plus que jamais en vigueur. Je ne doute pas qu'il ne soit tôt ou tard destructif de celui de l'Occident. Mais il s'agit d'aujourd'hui, de demain, du passage d'un ordre de choses à l'autre. Si la Turquie européenne, en langage politique et commercial, est une de nos colonies; si nous ne sommes pas décidés à l'abandonner à son sort, n'est-il donc pas temps d'y regarder, au moins sous ce rapport, abstraction faite du système général de l'Europe! Si le roi de Prusse avait dix ans de moins, il saurait bien rétablir l'équilibre; car il prendrait en Pologne autant que les autres prendraient ailleurs; mais il meurt, et il n'aura pas de successeur. Quoi qu'il en soit, il est aisé de comprendre que, pour mon fait particulier, je me consumerai en stériles efforts, et serai beaucoup moins utile avec beaucoup plus de peine, si je ne sais pas sur quelle piste marcher et m'informer.

Le roi peut mourir tous les jours; mais il peut aussi vivre plusieurs mois. Je persiste dans mes pronostics de l'automne. Le prince Henri m'ayant mandé à Rheinsberg par une lettre très-formelle et fort aimable, il y aurait de l'affectation à n'y pas aller, et je partirai mercredi après le courrier. J'y serai huit jours tout au plus: au reste, je me trouverai là très en mesure de savoir des nouvelles du roi, et de m'informer de beaucoup de choses.

P. S. Le roi est sensiblement plus mal; il a eu la

fièvre ces deux derniers jours; elle peut ou le tuer ou le prolonger. La nature a toujours tant fait pour cet homme extraordinaire, qu'il ne faut qu'une explosion des hémorroïdes pour lui redonner de la vie. La force musculaire est très-grande.

On écrit de Vienne à la légation anglaise que l'empereur est en Transylvanie, et qu'on ignore ce qu'il fait, ce qu'il fera, et même quel point il occupe.

On a arrêté pour son compte sur le Danube tous les bateaux.....

La société maritime voulait accaparer le privilége exclusif de la vente du tabac en Suède, moyennant un demi-million annuel qu'elle aurait donné au roi de Suède; mais les états se sont entièrement refusés à défendre la culture du tabac dans le royaume, et c'était la condition sine quâ non. Sur le tout, les actions de ce roi baissent beaucoup; une autre diète comme celle-ci, et l'autorité monarchique succombe encore une fois dans ces contrées. Il paraît certain que le bruit qui s'est répandu que ce prince s'est fait catholique à son passage à Rome a aliéné tout le peuple; mais les intrigues de la Russie ne sont-elles pour rien dans la fermentation?

Struensé répète qu'en cas de banque, il est tout prêt, lui, ses amis, c'est-à-dire les plus gros capitalistes d'ici, et probablement, sous le nouveau règne, le gouvernement. Cet homme est très à ménager. Il serait important que je pusse lui donner souvent de bons avis sur l'état de la place. Avisez à cela;

il a ses racines en lui-même, et probablement il survivra à son ministère. Il a immensément gagné dans les fonds anglais; il faut le détourner de là, et .il y est porté; car il sent et dit que la chance des fonds anglais est épuisée pour le reste de sa vie.

# LETTRE X.

a août 1786, écrite avant mon départ pour Rheinsberg.

Le roi est sensiblement mieux, du moins du côté de la souffrance, quand il ne se remue pas. Il a laissé là même l'usage du taraxicum (vulgairement pissenlit), la seule chose que lui ait ordonnée Zimmermann, qui par conséquent en a désespéré. Il prend tout simplement une teinture de rhubarbe mêlée de diurétiques, qui le purge assez copieusement. L'appétit est très-bon, et l'on ne garde aucune mesure à cet égard. Les choses les plus malsaines sont de choix favori. Une indigestion survient-elle (ce qui arrive fréquemment), il double la dose de son apéritif.

Frese (son médecin de Postdam) est toujours à peu près disgracié, pour avoir osé articuler le mot hydropisie, sur la demande qui lui avait été faite (en interpellant sa conscience) du nom et du caractère de la maladie. Le roi est extrêmement frileux, sans cesse enveloppé de pelisses et couvert de lits de plumes. Il n'est pas entré dans son lit de-

puis plus de six semaines. Il dort constamment d'un fauteuil à l'autre, assez long-temps, et toujours incliné du côté droit. L'enflure augmente, le scrotum est même très-gonflé. Il le voit, et ne veut pas se persuader ou avoir l'air de croire que ce soit autre chose que l'enflure de la convalescence et le résultat d'une grande faiblesse.

Voilà des informations infiniment exactes et trèsrécentes. Ce qui paraît sûr, c'est qu'on ne veut pas mourir; et des gens bien instruits pensent qu'aussitôt que l'on se croira vraiment hydropique et à l'extrémité, on se soumettra à la ponction et aux remèdes les plus violents et les plus décisifs, plutôt que de se résigner à s'endormir au sein de ses pères: on voulait même il y a déjà quelque temps des încisions dans les hanches et dans les cuisses; mais le médecin n'a pas osé les risquer. Au reste la tête est parfaitement libre, et l'on travaille même beaucoup.

## LETTRE XI.

8 août 1786.

Le roi est extraordinairement mal; quelques-uns ne lui donnent que peu d'heures à vivre; mais il y a probablement de l'exagération. Le 4, il s'est déclaré érysipèle avec des cloches sur la jambe; cela annonce ouverture et bientôt gangrène; il y a maintenant suffocation et puanteur infecte, et la moindre fièvre doit finir le drame.

#### LETTRE XII.

12 août 1786.

Le roi paraît beaucoup mieux; l'évacuation que fournit l'ouverture des jambes a procuré diminution d'enflure et soulagement, mais affaiblissement et appétit excessif, très - dangereux. Encore une fois, cela ne saurait être long; préparez-vous à une grande dépêche à mon retour de Rheinsberg.

#### LETTRE XIII.

15 août 1786.

J'arrive de Rheinsberg, où j'ai été dans la trèsintime familiarité du prince Henri, et où j'ai reçu une foule de communications qui se développeront au fur et à mesure du besoin; je ne présenterai aujourd'hui que des résultats.

Le prince Henri est dans la plus grande incertitude sur ce qu'il sera ou ne sera pas sous le nouveau règne. Il redoute infiniment, et plus qu'il ne veut le paraître, quoiqu'il le montre beaucoup, l'influence de M. de Hertzberg, qui est toujours à Sans-Souci, mais je crois uniquement pour la conversation, du moins quant au vieux roi. Ce M. de Hertzberg s'est jeté ouvertement dans le système anglais; mais, quoique les flatteries d'Ewart i et ses menées secrètes aient prodigieusement mis à profit les longs mépris de la légation française pour ce ministre, je le crois principalement jeté du côté de l'Angleterre, parce que le prince Henri, son ennemi implacable, est le protecteur avoué et fanatique du système français, et qu'ainsi M. de Hertzberg a imaginé ne pouvoir devenir indispensablement nécessaire que dans l'autre parti, en faveur duquel il se revêt de la peau stathoudérienne.

En conséquence, et persuadé comme je le suis que le prince Henri n'a pas assez de crédit auprès du successeur, las du despotisme avunculaire, pour culbuter Hertzberg, qui battra toujours en brèche son ennemi par sa jactance, ses petitesses, le fidèle portrait de ses entours, la jalousie qu'il saura inspirer au nouveau roi du rôle de faiseur que jouera et voudra jouer le prince Henri, s'il est quelque chose; convaincu d'un autre côté qu'il est utile à la France que l'oncle influe, parce qu'il a en horreur le système anglais, tous mes efforts ont tendu à engager le prince Henri, auquel il ne manque que du caractère, à dissimuler avec Hertzberg, à se laisser raccommoder avec lui, à mettre ainsi son neveu à son aise, ce qu'il peut avec d'autant plus de sécurité, que Hertzberg, relativement à lui, ne peut être qu'un premier commis; que, s'il marche droit, vaut autant celui-là qu'un autre; qu'au contraire, s'il fait fausse route, il sera plus

Alors secrétaire de légation, aujourd'hui ministre d'Angleterre

aisé de l'écraser quand on l'aura admis pour collègue.

J'ai eu beaucoup de peine à persuader, parce que le baron de Knyphausen, beau-frère de Hertzberg, et son ennemi irréconciliable pour des discussions d'intérêt, a toute la confiance politique du prince, et doit l'avoir, car c'est un homme fort habile, et peut-être le seul habile de la Prusse; mais, comme il touche à une paralysie absolue, comme il baisse au moral et tombe au physique, comme le prince lui-même s'en aperçoit, j'ai pu venir à bout, en appuyant sur toutes ces circonstances, au milieu d'un délage d'éloges pour le baron de Knyphausen, et de regrets sur sa situation, de décider le prince Henri, et j'ai personnellement la commission de négocier le rapprochement de Hertzberg. Je vais pour cela après-demain à Postdam.

Sur le tout, que puis-je pronostiquer? rien que faiblesse et incohérence. Il paraît constant que les petites intrigues, les beaux-arts, les bleus, les sub-alternes, la garderobe, et surtout les illuminés, mèneront le nouveau roi. J'ai des révélations sans nombre à cet égard, dont je tâcherai de tirer parti, et que je communiquerai au besoin. A-t-il un système? je ne le crois pas; de l'esprit? j'en doute; du caractère? je n'en sais rien, et je pense qu'on n'a droit ni de nier ni d'assurer en ce genre. A des mémoires très-bien faits du prince Henri et du baron de Knyphausen, tous tendant à montrer que, si la Prusse se jette dans le système anglais,

Frédéric-Guillaume sera, dans quinze ans, marquis de Brandeboug, il répond lentement, vaguement, laconiquement, hiéroglyphiquement. Il écrivait l'autre jour, par exemple (et j'ai vu la lettre): Le prince des Asturies est tout Anglais; cependant le baron de Boden, qui est son correspondant confident, et qui a tout-à-l'heure été enfermé huit jours à Postdam dans son jardin, a juré au prince Henri que ses dispositions (au successeur) étaient toutes françaises, et qu'il l'avait chargé d'aller tâcher de convertir Hertzberg. Notez ceci; notez en outre que Boden est un vil finasseur, qui peut vouloir tromper le prince Henri, au service duquel il a été, avec lequel il s'est brouillé et raccommodé, Dieu sait comment! notez encore que le prince de Salm-Kirbourg a été aussi à peu près dans le même temps caché huit jours à Postdam. Quelle incohérence! Le prince Henri recommande qu'on ménage Boden, qui est retourné à Paris: il voudrait aussi, car les grands hommes ne dédaignent pas les petits moyens, que l'on envoyât une blonde un peu grasse, à talents sur-tout musicaux, qui passât pour venir d'Italie ou d'ailleurs, mais pas de France; qui n'eût point eu d'aventure d'éclat; qui parût plutôt disposée à accorder des faveurs, qu'à montrer des besoins, etc., etc.; des échantillons d'élégance; mais pensez toujours que cet homme est avare. Les bulletins, du moins ceux que je montrerai, doivent porter qu'on dit du bien de lui; que le roi en a dit; qu'il a dit surtout: Celui-là sera un honnête homme, comme moi.

Qu'on reparle des succès du prince Henri en France. (Ici je conseille sobriété, car je crois que le prince Henri en a trop parlé, et s'est surtout trop donné l'air de divination sur le nouveau règne; on ne veut pas être prédit.) Au reste, on assure qu'en effet, si le nouveau roi était engagé, il serait le plus fidèle et le plus fervent des alliés. (Le prince Henri en jure son honneur et sa tête, et en effet le prince de Prusse n'a encore manqué de sa vie à sa parole.) On ajoute, comme vous croyez bien, qu'il n'est ni possible ni juste d'exiger davantage; car enfin on se méfie de nous, et à bon droit, etc., etc.

Vous sentez qu'on n'a pas tellement plaidé la cause de la France, qu'on n'ait aussi fait valoir celle de la Prusse: on a prétendu me montrer, la carte à la main, soit par les détails militaires, soit par les détails politiques, que l'alliance de la Prusse vaut beaucoup mieux pour la France contre les Anglais, que celle de l'Autriche; je ferai, si l'on veut, un mémoire sur les bases qui m'ont été fournies. On n'entend d'ailleurs point du tout nous brouiller avec Vienne. On ne demande qu'un traité de confraternité portant sur la garantie de la paix de Westphalie, traité connu de toutes les cours, et avec ce seul article secret qu'en cas d'infraction à la paix, on ira plus loin. Si même en ce moment on ne veut pas un traité, on se contentera d'une lettre réciproque des deux rois, cachetée, devant rester telle jusqu'à l'événement, et ignorée du porteur même. Enfin on veut un gage contre le système autrichien, et l'on se contentera de la parole d'honneur du roi de France écrite. On ne demande et l'on ne demandera en aucun cas de subsides. Peut-être même subsidierait-on Brunswick et la Hesse. On se plaint beaucoup de ce que la France a permis et même favorisé la coufédération germanique; car enfin ne faut-il pas tôt ou tard que l'Allemagne prenne une assiette? que la Prusse ait une frontière? Eh! quel autre moyen que la sécularisation interdite par cette confédération? Comment arranger cette Saxe autrement que par la Westphalie et Liége? (Cette dernière phrase m'a paru très-remarquable.)

masses aujourd'hui. Encore une fois, ce prince est, il sera et mourra Français. Influera-t-il? je l'i-gnore. Il tapisse trop en dehors, et le duc de Brunswick est tout autrement l'homme qu'il faut et au pays et au roi, quoique celui-ci ne l'aime pas. Au reste, on m'a donné des moyens secrets de correspondance, de perquisition, de succès; et l'on ne peut pas avoir plus lié cause commune avec moi, toujours me promettant de faire valoir infiniment mes services de citoyen, au jour de l'alliance avec la France, etc., etc.

J'oubliais un fait curieux. Le prince de Prusse a écrit à Boden avant son voyage à Berlin, pour savoir ce qu'on pensait de lui à Paris: Que vous serez faible, inappliqué et gouverné, a répondu en substance Boden. Le prince, en lisant sa lettre, a frappé du pied, et dit: F....! j'ai souffert seul, mais je règnerai seul.

P. S. Par l'écoulement naturel de l'eau hors des jambes, que l'on peut calculer à une pinte par jour au moins, l'enflure du scrotum s'est dissipée; le malade croit même que l'enflure en général a diminué. Il est probable qu'une fièvre se manifeste tous les soirs, quoique l'on tâche de se faire illusion à cet égard. L'appétit est si extraordinaire, qu'on mange la plupart du temps de dix à douze plats tous des plus recherchés. Pour déjeuner et souper, on prend des beurrées couvertes de langues fumées et d'une bonne dose de poivre; si l'on se sent oppressé de trop de nourriture, on a recours, et c'est ordinairement le cas, une heure ou deux après le diner, à une dose d'anima rhei. On veut purger six à sept fois dans les vingt-quatre heures, indépendamment des lavements. Vous pouvez faire fonds sur tout ceci, et le résultat très-constant est que nous sommes à la dernière scène plus ou moins filée.

## LETTRE XIV.

17 août 1786.

L'événement est consommé: Frédéric-Guillaume règne, et l'un des plus grands caractères qui aient occupé le trône est brisé avec l'un des plus beaux moules que la nature ait jamais organisés.

Je mettais beaucoup d'amour propre d'amitié à ce que vous fussiez instruit le premier de cet évé-

nement, et toutes mes mesures étaient prises avec un très-grand soin. Je savais le mercredi, dès huit heures du matin, que l'on était aussi mal que possible; que la veille on n'avait donné le mot qu'à midi, au lieu de le donner à onze heures comme il est d'usage; qu'on n'avait parlé qu'à midi aux secrétaires qui attendaient depuis cinq heures du matin; que cependant les dépêches avaient été nettes et précises; que l'on avait encore excessivement mangé ce jour-là, et notamment un homard. Je savais en outre que l'excessive malpropreté qui régnait dans la chambre du malade et sur lui, par les hardes humides qu'il gardait, sans en changer, paraissait avoir excité une fièvre d'une espèce putride; que d'ailleurs l'assoupissement de ce jour mercredi était à peu près léthargique; que tout annonçait une apoplexie hydropique, une dissolution de cerveau, et qu'enfin quelques heures devaient terminer probablement la scène. A une heure après midi je me promenais à cheval sur le chemin de Postdam, poussé par je ne sais quel pressentiment, et aussi pour reconnaître les sinuosités de la rivière qui est sur la droite, lorsqu'un palefrenier, arrivant à bride abattue, vint chercher le médecin Zelle, qui reçut ordre de faire toute diligence, et qui partit dans la minute. Je sus bientôt que le palefrenier avait crevé un cheval.

Alors je fus dans quelque perplexité. Il était sûr que les portes de la ville seraient fermées; il était même possible que les ponts de l'île de Postdam fussent levés aussitôt l'événement, et dans ce der-

nier cas on pouvait être aussi long-temps incertain que le nouveau roi le voudrait. Dans la première supposition, comment faire partir un courrier? Nul moyen d'escalader les remparts ou les palissades, sans s'exposer à une affaire; les sentinelles faisant une chaîne de quarante en quarante pas derrière la palissade, de soixante en soixante derrière la muraille, que faire? N'ayant et ne pouvant point avoir d'ordres, ne disposant que de mes moyens personnels, m'exposerais-je au ridicule de donner une nouvelle déjà sue? Huit jours plus tôt ou plus tard valaient-ils même; dans un événement si prévu, la dépense d'un courrier? Si j'eusse été ministre, la certitude des symptômes mortels m'aurait décidé à expédier avant la mort; car que fait de plus le mot mort? Dans ma position le devais-je? Quoi qu'il en fût, le plus important était de servir, et non pas de paraître avoir servi.... Je cours chez le ministre de France; il n'y était pas; il dînait à Charlottenbourg; nul moyen de le joindre à Berlin; je me fais habiller, je pars pour Schoenhausen, et j'entre en même temps que notre ministre chez la reine; il ne savait point les détails, et n'imaginait point que le roi fût si mal; pas un ministre ne le croyait; la reine ne s'en doutait pas; elle ne me parla que de mon habit, de Rheinsberg, et du bonheur qu'elle y avait goûté étant princesse royale. Milord Dalrymple, avec qui je suis trop lié pour qu'il me fût possible de lui dissimuler mon opinion. m'assura que j'étais trompé. Cela peut être, répondis-je; mais je dis à l'oreille de notre ministre que

ma nouvelle était du chevet du lit, et qu'il devait croire les agioteurs aussi bien instruits que les diplomates. Je ne sais s'il me crut; mais il ne se laissa point engager au jeu non plus que moi, et partit assez à temps pour donner la nouvelle de l'agonie.

Cependant j'avais de grandes raisons de me méfier de l'activité de notre légation. Que fais-je? J'envoie sur un cheval vif et vigoureux un homme sûr, à quatre milles de Berlin, dans une ferme, du pigeonnier de laquelle je possédais depuis quelques jours deux paires de pigeons, dont le retour avait été essayé; en sorte qu'à moins que les ponts de l'île de Postdam ne fussent levés, j'étais sûr de mon fait. Et, pour n'avoir pas une seule chance contre moi, car je trouvais que la nouvelle tardait beaucoup, je fais partir par la journalière M. de Noldé, avec ordre d'attendre aux ponts de l'île. Il connaissait la station de mon autre homme; la levée des ponts lui en disait assez; il avait l'argent nécessaire pour pousser plus loin: il n'était donc pas au pouvoir humain de me faire échouer; car mes hommes n'avaient besoin de l'intervention d'aucune poste prussienne : ils allaient chercher la Saxe en évitant toute ville de guerre; leur route était tracée.

M. de Noldé sortait à six heures et demie du matin avec la journalière, lorsque le général Goertz, aide-de-camp du feu roi, arrivant ventre à terre, a crié: De par le roi, baissez la herse; et M. de Noldé a rebroussé. Cinq minutes après j'étais à cheval

<sup>&#</sup>x27;On comprend qu'il s'agissait de faire entendre au ministre de France qu'on ne lui faisait pas concurrence.

(mes chevaux avaient passé la nuit sellés); et, pour remplir tous les procédés, j'ai couru chez le ministre de France; il dormait; je lui ai écrit aussitôt que je connaissais une occasion sûre pour peu qu'il oût quelque chose à envoyer : il m'a répondu (et je garde ce billet comme un monument curieux, si, ce qui cependant me paraît impossible, M. le comte de Vergennes n'a pas de courrier : ) : «Le comte d'Esterno a l'honneur de faire ses remerciements à Mirabeau; il ne profitera pas de ses offres obligeantes.» Alors j'ai réfléchi, ou qu'il avait envoyé un courrier (ce qui pourtant ne pouvait avoir trait qu'à l'agonie, et devait par conséquent lui laisser quelque chose à dire), ou qu'il avait ordre de n'en point expédier, sans quoi cette apathie serait trop inconcevable. J'ai su en outre que l'envoyé de Saxe avait fait partir dès la veille au soir son chasseur; de sorte qu'il avait vingt heures sur moi et quarante lieues; or il serait inconcevable que M. de Vibraye ne sût pas à Dresde la nouvelle de l'agonie; il ne le serait pas moins que l'aide-de-camp Wittinkoff, qui a porté la nouvelle à la duchesse douairière de Brunswick, ne l'ébruitât pas, de manière à ne me laisser aucune marge à moi qui avais cru ne devoir écrire qu'après la mort. J'ai donc trouvé que nous n'étions pas assez riches pour jeter cent louis par la fenêtre; j'ai renoncé à toutes mes belles avances, qui m'avaient coûté quelque méditation, quelque activité, quelques louis, et j'ai lâché mes pigeons

C'est par la gazette de Leyde que M. de Vergennes apprit la nouvelle.

avec des revenez. Ai-je bien fait? ai-je mal fait? je l'ignore; mais je n'avais pas mission expresse, et l'on sait quelquefois mauvais gré de la surérogation. Au reste, j'ai cru devoir vous mander ces détails, 1° parce qu'ils peuvent servir au besoin partout (notez que plusieurs lots ont été gagnés ainsi); 2° pour vous démontrer que ce n'est ni de zèle ni d'activité, mais d'effronterie, que j'ai manqué.

Cette cérémonie est imposante; elle le serait davantage, si le serment que répètent mot à mot les soldats n'était pas si long. Cependant tout cet appareil militaire, ces groupes de soldats qui, depuis ce matin, inondaient les rues, cette précipitation du serment légionnaire annoncent trop exclusivement, selon moi, la force militaire: cela semble dire: Je suis surtout le roi des soldats. Je me confie à mon armée, parce que je ne suis pas sûr d'avoir un royaume.... Je suis persuadé que ces formes toutes militaires seront tempérées sous le nouveau règne.

## LETTRE XV.

18 août 1786.

Le prince Heari a été averti un peu tard de la mort (seulement hier 17 à minuit); mais peut-être parce que, pour lui envoyer un officier de sa connaissance, on lui a dépêché un fort mauvais écuyer. La lettre du roi était d'une page et demie, toute de sa main, très-amicale, et le mandait. Il est arrivé aujourd'hui à trois heures après midi. Aussitôt qu'il a fait nuit, son aide-de-camp est venu me chercher; et tout ce qui va suivre est le précis de la relation du prince. Il a eu une conversation d'une heure et demie avec le roi, et n'en est pas plus avancé dans la connaissance de ce que sera lui, prince Henri. Le roi a été très-simple avec sa famille, très-attendri avec le prince, dit celui-ci, et cependant nullement confiant; au reste, l'oncle n'a rien entamé que la politique extérieure. Il a reçu immédiatement la grace qu'il a demandée pour son favori Tauensein (capitaine et aide-de-camp de son altesse royale).

Résolu au système français, mais voulant voir venir..... pourquoi?.... la dignité, la prudence, les vifs mécontentements de la Hollande...... Êtes-vous frère ou roi? Comme frère, intéressez-vous. Comme roi, ne vous mêlez pas, vous n'en aurez que plus

d'influence. Au reste, votre père, dont vous ne parlez qu'en pleurant, était aussi Français que moi : je vous le démontrerai par ses lettres.... Oh! a répondu le roi, j'en ai vu la preuve dans celles de la reine de Suède.

Vienne.... On compte sur des avances. On les recevra. On finira de bonne foi la guerre de paix. Le système anglais..... Dieu m'en préserve. (C'est Hertzberg qui chauffe pour la Hollande; et, sous ce masque, le bout de l'oreille anglaise passe.) La Russie.... A peine y a-t-on pensé.

Tout ce jour s'est écoulé en charlatanisme bien entendu. Le roi s'est montré à cheval avec son fils aîné; il a parlé aux généraux avec toutes sortes de caresses.... « Si vous serviez moins bien que vous n'avez fait, c'est moi qui serais puni d'être obligé de punir. » Un peu plus sérieusement aux ministres, avec lesquels pourtant il a dîné. Sévèrement aux secrétaires... « Je sais que vous avez commis beaucoup d'indiscrétions. Je vous conseille de changer de manière. »

Jusqu'ici Hertzberg a la grande main (le roi n'a pas prononcé son nom au prince Henri, ni le prince à lui): cependant le roi a embrassé tendrement le comte Finchestein (grand chevalier des Français, et le seul homme après Knyphausen à qui le prince Henri se fie, volontairement du moins....) « Je vous remercie, lui a-t-il dit, des éminents services que vous avez si infatigablement rendus à mon oncle, et je vous demande de vouloir m'en rendre à mon tour.... » Il est à noter que le comte Finchestein est

l'ennemi implacable de Hertzberg, mais l'oncle de la bien-aimée mademoiselle de Voss.

Le testament sera ouvert demain devant les intéressés. Le roi n'en chicane pas une ligne, sauf un article, que, dit-il, il soumet à ses encles, pour décider de la nécessité de l'abroger. Le vieux roi a été généreux. La part du prince Henri est deux cent mille écus et une belle bague, indépendamment de ce qui lui revenait par la convention de famille. Les autres sont très-bien traités aussi, mais moins magnifiquement.

Le prince Henri a une occasion naturelle de rester; l'enterrement, qui se fait à Postdam, lui en donne le prétexte. Le roi ira de là en Prusse et en Silésie, pour recevoir les hommages. C'est un vieil usage de la monarchie. Le prince Henri aura une explication avant le départ; mais il est résolu d'attendre jusqu'au bout, afin, s'il est possible, de laisser le roi entamer de lui-même.

Le roi a dit en parlant de moi : « Je soupçonne qu'il est chargé de m'observer; probablement son amour pour l'empereur ne l'exposera pas à la tentation de dire du mal de moi, lorsqu'il n'y en aura pas à dire. »

Le prince Henri craint qu'au genre de vie près, la méthode et surtout les rites du gouvernement ne restent les mêmes. Il me charge de dire que le comte d'Esterno est beaucoup trop froid, trop pincé, trop ministre pour le nouveau roi. Il supplie qu'on ne marchande pas long-temps les gages de confiance. On dit, et j'ai oublié de le demander au prince Henri, qui peut-ètre d'ailleurs ne l'aurait pas su, que le duc de Brunswick est mandé. Le ministre Schulembourg est dans la crise. Le prince Henri, qui l'a si long-temps abhorré et décrié, est résolu de le soutenir. Ce ministre n'est revenu que ce matin. Il a fait, ou plutôt fait faire par Struensé, un mémoire apologétique très-adroit, très-sophistique, et où il met sur le compte du feu roi l'ordre de choses auquel il propose de remédier. Il se déchaîne contre les monopoles, lui qui est à la tête de tous les monopoles; mais il s'efforce de prouver qu'ils (et surtout celui de la société maritime) ne peuvent pas être brusquement détruits.

## LETTRE XVI.

22 août 1786.

Le prince Henri est singulièrement content du nouveau roi, qui passa avant-hier dimanche la plus grande partie de l'après-midi chez son oncle. Celui-ci avait été le matin prendre le mot. Il prétend que son neveu lui marque toute sorte de confiance; mais j'ai peur qu'il ne prenne des compliments pour des paroles. Il assure que Hertzberg est prêt à tomber, et je ne le crois pas. Son neveu et lui s'en sont expliqués, dit le prince; je crains qu'en ce cas le neveu n'ait trompé l'oncle; l'esprit conciliateur du roi, sa bonté naturelle, qui le porte à faire à tout le monde le même accueil, peuvent d'ailleurs in-

duire en erreur, même sans mauvaise foi, et montrent plutôt que son cœur est sensible, qu'ils n'annoncent que son caractère est fort.

Le prince Henri assure que le nouveau roi est entièrement à la France. Il demande en grace que l'on ne fasse pas attention à ce qu'on a envoyé le colonel ou major Geysau à Londres pour complimenter: ce n'est, dit-il, que comme famille; on a d'ailleurs trompé le roi : on lui a dit que la cour de Saint-James avait envoyé complimenter à la mort du roi Georges, ce qui n'est pas vrai. C'est, ajoutet-on, un tour de M. de Hertzberg. Le prince Henri n'est pas arrivé à temps pour l'empêcher. Si cela était à faire, on ne le ferait pas. (C'est toujours le prince qui parle.) On n'a envoyé ni à Vienne ni à Pétersbourg. (A Vienne, au chef de l'empire, presque aussi parent que le roi d'Angleterre. - A Pétersbourg; aussi M. de Romanzow en a-t-il porté des plaintes si amères, que le comte Finchestein, tout modéré qu'il est, lui a demandé s'il avait donc ordre de sa cour de lui parler ainsi.) Mais, chose assez singulière! on a envoyé partout ailleurs, et nommément le comte Charles de Podewils (frère de celui qui est à Vienne), pour porter la nouvelle en Suède. Ceci s'écarte du vieux système, auquel le roi veut d'ailleurs, dit-on, paraître rester fidèle; car le roi de Suède était un objet d'aversion pour le feu roi, et il ne l'est pas moins pour le prince Henri. Le colonel Stein (espèce de favori de l'intérieur) est allé en Saxe, à Weimar, à Deux-Ponts, etc.

Le prince Henri voudrait que le ministre des affaires étrangères écrivît, et bientôt, que la cour de France espère que le nouveau roi consolidera l'amitié commencée par son prédécesseur, qu'il donnât à entendre qu'on ne croit pas tous les ministres prussiens aussi bien intentionnés pour la France que le roi lui-même (je ne suis pas du tout de cet avis, car c'est signaler Hertzberg, et l'acharner à la guerre contre notre cabinet : si ce ministre est à détruire, il ne le faut essayer qu'en lui imputant de gouverner le roi), et que la réciprocité de bienveillance et de bons offices peut et doit amener une liaison plus étroite. Il voudrait que M. de Calonne lui écrivît bientôt, à lui prince Henri, une lettre ostensible et très-aimable, mais qu'une occasion sûre devrait apporter. Il voudrait que l'on recommandat à M. d'Esterno de se dérider; il voudrait surtout que l'on trouvât une manière de calmer un peu les affaires de Hollande, et que l'on se fit valoir beaucoup par là.

Le duc de Brunswick a été mandé, et doit arriver jeudi. Il apporte, dit-on, un second testament, qui était déposé dans ses mains. Le premier n'a point été lu devant la famille, mais seulement devant les deux oncles et les deux ministres. On a d'ailleurs été porter à chacun son article; la date de ce testament est de 1769; il est fastueux, écrit avec soin et d'un ton oratoire. Le roi a grande attention de spécifier que les dons qu'il fait sont sur ses épargnes personnelles. Voici le précis des legs.

— La reine a dix mille écus annuels d'augmenta-

tion de revenu. - Le prince Henri deux cent mille écus une fois payés, un gros diamant vert, un lustre de cristal de roche, estimé quinze mille écus, un attelage de huit chevaux, deux chevaux de main richement caparaçonnés, cinquante anteaux (petits tonneaux de vin de Hongrie). - Le prince Ferdinand cinquante mille écus une fois payés et du vin de Hongrie. - La princesse Ferdinand dix mille écus annuels (ce qui ne s'explique que parce qu'elle était en 1769 la seule princesse de la maison qui eût des enfants) et une boîte. - La princesse Henri six mille écus annuels. - La douairière de Brunswick dix mille écus annuels. - La princesse Amélie dix mille écus annuels et toute la vaisselle particulière du feu roi. - La princesse de Wurtemberg vingt mille écus une fois payes. - Le duc de Wurtemberg une bague. - Le landgrave de Hesse dix mille écus une fois payés. — Le prince Frédéric de Brunswick idem. - Le duc régnant de Brunswick idem, huit chevaux (entre autres les derniers que Frédéric a montés) et une bague de diamants estimée vingt-deux mille écus, etc., etc. Le roi a confirmé tout cela de très-bonne grace. Le seul article qu'il n'ait pas passé est une fantaisie bizarre que le feu roi avait eue pour son corps; il voulait être enterré près de ses chiens. Telle est la dernière marque de mépris qu'il a jugé à propos de donner aux hommes. Je ne sais si l'on aura autant de respect pour le testament qu'en attend que pour celui qu'on vient d'ouvrir, lors même qu'ils ne seraient pas contradictoires.

Quant à la situation de cour, la vérité est, je crois, qu'on ignore absolument ce que fera le roi, et que le prince Henri s'exagère son ascendant; il bavarde beaucoup avec son neveu; mais en résultat il n'y a pas eu encore un seul point convenu entr'eux. A peine cinq jours sont-ils écoulés, il est vrai; mais pourquoi présumer? Il soutient le ministre Schulenbourg, et je sais que Schulenbourg a trouvé le roi sec et froid. Il avait un choix pour la mission de France, et je sais que le roi en a un autre, qu'il ne le lui a pas même caché. D'ailleurs il écoute tout et ne s'explique sur rien. Bishopswerder lui-même ne sait peut-être pas ce qu'il sera, et, s'il est sage, il ne se pressera pas.

J'ai vu deux fois M. Hertzberg, Je l'ai retrouvé le même, à un peu de dissimulation près. Il s'est beaucoup défendu avec moi d'être Anglais. Il ne m'a pas paru croire le moins du monde avoir besoin du prince Henri, chez lequel il n'a pas même été, ce qui est très-marqué ou plutôt indécent, d'après sa promotion à l'aigle noir. J'ai voulu lui insinuer qu'il lui serait très-aisé de se rapprocher de l'oncle par le neveu. Il a décliné en me remettant cependant pour le prince Henri un mémoire apologétique sur ses discussions personnelles avec le baron Knyphausen. Ou le prince Henri, ou Hertzberg sont très-trompés, et peut-être ils le sont tous deux: toujours est-il que Hertzberg soupe presque tous les soirs avec le roi, et que l'opinion de quelques gens instruits est que ce ministre et

le général Moellendorf seront chargés de l'éducation du prince de Prusse.

Le marquis de Luchesini a conservé sa place auprès du nouveau roi; mais jusqu'ici il n'a été chargé que du poème pour l'enterrement; c'est le secrétaire du prince Henri qui, dit-on, fait la musique. Et voilà une de ces choses qui tournent la tête à l'oncle!

P. S. Les ministres ont prêté serment hier à trois heures; ainsi point de changements probables d'ici à quelque temps. Le comte d'Arnim-Boytzembourg, mandé par le roi, est venu en toute diligence, et a passé la soirée hier avec lui. Je ne le crois propre qu'à une place de cour; cependant il pourrait être question de la mission de France, plus probablement de la place de grand-maréchal ou du ministère du landschafft, espèce de président des états, qui influe sur la répartition de l'impôt et autres arrangements intérieurs.

# LETTRE XVII.

26 août 1786.

Je crains que mes prophéties ne se vérifient. Le prince Henri me paraît n'en être plus qu'à l'attitude avec son neveu. Un article du testament de l'aïeul du roi a disposé la succession de certains bailliages de manière à donner quarante ou cinquante mille écus de rente de plus au prince Henri, y compris une augmentation de revenu au prince Ferdinand. Les circonstances n'étant pas exactement les mêmes que celles qu'a prévues le testateur, les ministres, c'est-à-dire Hertzberg, ont prétendu que la substitution n'avait plus lieu; et le roi, en éludant l'exécution du legs, a proposé à son oncle de faire juger la question de droit en Allemagne, en France ou en Italie. Le prince lui a écrit une lettre ingénieuse et noble, mais où il indique l'ennemi. Le roi a redoublé de caresses extérieures pour son oncle et soumis le procès aux trois ministres de justice qu'a nommés le prince; mais j'en conclus que l'oncle gagnera le procès du bailliage et jamais celui de la régence. Cependant Hertzberg m'a chargé de quelques avances auprès du prince, et cela montre, ce me semble, qu'il n'est pas parfaitement sûr de son fait. Je n'ai jamais pu engager le prince à s'y prêter; tantôt bouffi, tantôt agité, il ne sait commander ni à son visage ni à ses

premiers mouvements: il est faux, et ne sait pas être dissimulé; doué d'idées d'esprit et même de quelque talent, il n'a pas un avis à lui. Petits moyens, petits conseils, petites passions, petites vues, tout est petit dans l'ame de cet homme, tandis qu'il y a du gigantesque et nulle méthode dans son esprit; haut comme un parvenu, vaniteux comme un homme qui n'aurait nul droit à la considération, il ne peut ni mener ni être mené. C'est un de ces exemples trop fréquents qu'un petit caractère peut tuer les plus grandes qualités.

Ce que le nouveau roi craint le plus, c'est de passer pour être gouverné: sous ce rapport, le prince Henri est de tous les hommes celui qui lui convient le moins; car je crois qu'il consentirait à ne pas gouverner, pourvu qu'il passât pour tout faire.

Changement notable. Le directoire général est remis sur le pied où il était sous Frédéric-Guillaume Ier. C'est une bonne opération. De la fureur de Frédéric II de tout faire, il avait résulté qu'il était un des rois de l'Europe le plus trompé. De la manie d'expédier toutes les affaires du royaume en une heure et demie, il suivait que les ministres étaient maîtres absolus dans leurs départements. Maintenant ils seront obligés de tout conclure en comité; chacun aura besoin de l'aveu, de la sanction de tous les autres. C'est en un mot une espèce de conseil. Cela sans doute a ses inconvénients; mais où n'y en a-t-il pas?

L'arrêt de suppression de loto est signé, à ce qu'on assure. J'aurai du moins fait ce bien à ce pays;

mais le roi laisse sortir le dernier tirage, et cela est maladroit; il aurait fallu qu'il n'y en eût point sous son règne. Au reste, ceci n'est peut être qu'un bruit populaire.

Le duc de Brunswick est arrivé cette nuit. M. de Ardenberg-Reventlau, homme de mérite et son ministre favori, comme M. de Feronce est le principal, l'avait précédé à quatre heures un quart. Le duc est entré chez le roi, qui se lève à quatre heures; à six heures et demie il était aux manœuvres. Le roi n'a été avec lui ni froid ni chaud. Il se pourrait qu'à ce voyage il n'y eût entre eux que de la politesse. La seule force des choses peut amener un tel premier ministre, qui au reste ne tapisserait pas en-dehors, et une fois arrivé serait tenace. Je ne causerai avec lui que demain. Le testament qu'il a apporté sera probablement brûlé; il est, dit-on, fort antérieur à l'autre, et remonte à 1755.

Le landgrave de Cassel vient, à ce qu'on assure; le duc de Weymar aussi; celui de Deux-Ponts encore, et même le duc d'Yorck; je doute au moins de celui-ci. Hertzberg prétend que, le roi se portant caution du stadhouder, nous devons être tranquilles sur la Hollande; mais il ne nous dit pas les moyens de faire respecter cette caution. Le prince Henri voudrait que l'on fit mettre dans un bulletin que M. de Hertzberg, dont tout le monde ne dit pas du bien, paraît avoir toute la confiance du nouveau roi, et même être le maître des affaires. Il est probable que cette dernière imputation est

en effet le meilleur moyen de perdre un homme sous ce règne.

Il y a beaucoup de petites faveurs de cour d'accordées, et pas une grande place de donnée. J'ai essayé (j'étais en mesure pour cela) de raccommoder Hertzberg et Knyphausen, en leur montrant que leur coalition serait un trône inébranlable. Knyphausen a refusé, parce que, m'a-t-il dit, Hertzberg est si faux qu'on ne peut jamais savoir s'il est sincèrement réconcilié; or il vaut mieux, dit le baron, être ennemi ouvert qu'ami équivoque d'un homme qui a plus de crédit que nous.

Je suis porté à croire qu'il faut culbuter Hertzberg, si l'on veut que les Prussiens soient Français. Au reste trois mois sont nécessaires pour tirer un pronostic un peu raisonnable; mais encore une fois, si vous avez quelque grande vue politique sur ce pays et sur l'Allemagne, finissez ces querelles bourgeoises de la Hollande, qui aussi bien ne sont que des tracasseries bonnes à ceux qui ont leur fortune à faire, et non à ceux qui ont leur fortune faite.

# LETTRE XVIII.

29 agut 1786.

Le pronostic devient tous les jours plus difficile à tirer; et ce n'est que du temps que l'on peut en attendre un raisonnable. Le roi paraît vouloir renoncer à toutes ses habitudes; c'est le prendre bien haut. Il a fait trois voyages à Schuenhausen; il n'a pas même regardé mademoiselle de Voss; il n'a pas eu l'apparence d'une orgie, pas touché une gorge de femme depuis qu'il est sur le trône. Un confident de faiblesses lui a proposé d'aller à Charlottenbourg; il a dit : Non; toutes mes anciennes allures sont là. Il se couche avant dix heures du soir, et il est levé à quatre : il travaille prodigieusement, et certainement avec quelque difficulté. S'il persévère, il sera l'exemple unique d'une habitude de trente ans vaincue, et sans doute alors il a un grand caractère qui nous déjouera tous; mais dans cette supposition - là même, qui est si loin d'être probable, combien peu d'esprit et de moyens! Il faut que cela soit bien fort, puisque ceux-là mêmes qui le louent le plus extatiquement commencent par abandonner la cause de son esprit. Le dernier jour où il a fait manœuvrer, il fut ridicule, lent, lourd, monotone. Les troupes furent mises quatre fois de suite en colonne, et finirent par parader; cela dura trois heures, et cela sous les yeux d'un connaisseur tel que le duc de Brunswick.... Tout le monde était mécontent; hier il fut mal au premier jour de cour; il oublia quelques-uns des ministres étrangers, ne dit que des mots communs, hâtés, embarrassés, mal arrangés; cela dura à peine cinq minutes; il nous quitta aussitôt pour aller à l'église, car il ne manque point à l'église, et déjà le zèle religieux, les

homélies, les flatteries dans la chaire sortent de toutes parts.

Le prince Henri a gagné le procès des bailliages, comme je l'avais prévu; il n'est d'ailleurs pas plus avancé qu'il n'était, et par conséquent il l'est moins. Il dine tous les jours avec le roi, et fait mal; il affecte de lui parler à l'oreille, et fait mal; il ne cesse de lui parler affaires, et fait mal. Le roi va seul chez le duc de Brunswick; il y va aussi avec Hertzberg, ou l'y rencontre. Le duc prétend ne se mêler que du militaire, la seule chose qu'il entende, dit-il. Je ne l'ai encore vu que devant du monde. Il m'a fait donner pour mercredi matin un rendez-vous particulier.

Le parti anglais s'agite toujours beaucoup; mais cela même prouve qu'il rencontre des difficultés; et en effet c'est une alliance si fort contre nature que celle qu'il peut offrir, en comparaison de la nôtre, qu'il ne faudrait pas même, ce me semble, se laisser dévoyer par des gaucheries, si le nouveau roi en faisait.

Au reste, ce prince devient très-difficile à observer utilement. Il prend les rites sévères de l'étiquette allemande. On croit qu'il ne verra point d'étrangers, du moins de quelque temps. Or je saurai bien ce qu'on peut apprendre par l'espionnage subalterne des valets, des courtisans, des secrétaires, et l'intempérance de langue du prince Henri; mais il n'y a que deux moyens d'influer; c'est en donnant, ou plutôt faisant naître des idées au maître ou à ses ministres; au maître, com-

ment, des qu'on ne l'aborde pas? aux ministres, il n'est ni facile ni très-convenable de leur parler d'affaires quand on n'est pas accrédité, et les discussions de hasard sont courtes, Pagues et tronquées. Si l'on me croit propre à quelque chose, on doit m'envoyer en lieu où je sois accrédité; autrement, j'ai peur de coûter ici plus que je n'en rapporterai. Le comte de Goertz va en Hollande : je ne sais si c'est pour relever Thulemeier ou ad tempus. Le fils du comte Arnim le suit : c'est un plançon pour le corps diplomatique. Ce M. de Goertz n'est point un homme sans habileté: envoyé en Russie avec toutes sortes de désavantages, il est parvenu à bien connaître le pays; il est froid, sec, disgracieux, mais fin, maître de lui, quoique violent, et bon observateur. Certainement au reste il est du parti anglais : féal de Hertzberg, et convaincu que l'alliance de la Hollande avec nous, tout-à-fait contre nature, ne saurait durer long-temps. J'avoue que je le pense comme lui, surtout si nous abusons de nos avantages.

Il y a un nouveau ministre désigné in petto pour la France; je n'ai pas pu découvrir encore qui c'est; mais Hertzberg soutiendra autant qu'il pourra ce ridicule Goltz. Le Schulenbourg baisse tous les jours : déjà l'on a entamé à la société maritime son monopole du café : ce n'est pas un objet de moins de quatre millions et demi de livres pesant de cette fève pour les diverses provinces de la monarchie prussienne; sur quoi l'on peut remarquer qu'en général l'usage du café, tous

les jours plus universel en Allemagne, fait tomber successivement et beaucoup celui de la bière. Il y aurait un profit prodigieux à ôter à la même compagnie les sucres; mais ce n'est pas trop la peine de détruire des monopoles pour les remplacer par des monopoles, même au compte du roi.

On paie les dettes personnelles du nouveau roi; c'est le ministre de Blumenthal qui a ce détail. Il y aura, dit-on, d'assez grandes détractions, mais elles doivent n'être pas injustes; car on ne crie point à cet égard. Au reste Frédéric II, outre le trêsor, a laissé des épargnes considérables, que les dettes personnelles de Frédéric-Guillaume absorberont à peine; il réformera son opéra italien, dit-on; tout le monde croit qu'il en aura un français : cela certainement ne serait pas un médiocre point d'appuipour l'intrigue. La liberté du scrutin est rendue à l'académie, et les Allemands y seront désormais admis. Je regarde la curatelle de ce corps comme une faveur et un assez grand ressort pour Hertzberg, qui sera curateur de nom et président de fait. Or la présidence de l'académie est si bien un ministère, que Frédéric l'avait prise pour son compte depuis l'inquiet et morose Maupertuis. M. de Hertzberg m'a dit à la cour : « Vous me de-« vez un compliment. - Lequel? - Je suis cura-« teur de l'académie, et j'y suis plus sensible, je « m'en trouve plus honoré que du cordon. » (Quarante personnes nous écoutaient.) - «Assurément, « lui ai-je répondu, si c'est le ministère de l'instruc-« tion, c'est le premier de tous.»

Le roi ne se ruine pas en dons : il n'a encore conféré, au-delà des prébendes qui ne lui coûtent rien, qu'une pension de trois cents écus (au général Levald)..... J'apprends qu'il vient d'en donner une de huit cents écus au poète Rammler : il y aurait peut-être plus de délicatesse à ne pas commencer par les trompettes,

### LETTRE XIX.

2 septembre 1786.

Tout confirme mes prédictions. Le prince Henri est à peu près brouillé avec son neveu; l'oncle ne s'en console pas, et pense à faire retraite à Rheinsberg: il y retournera presque certainement pendant le voyage du roi en Prusse et en Silésie; ce n'est probablement qu'au retour de ses deux voyages que nous verrons de grands changements, s'il doit y en avoir. Il en est cependant, outre celui que j'ai mandé, un autre très-marqué; c'est une commission pour examiner la régie, ce qu'il faut en conserver, les droits que l'on peut en faire disparaître, ce qu'il faut relâcher, surtout en fait d'accises.

M. de Werder, ministre d'état, ami intime de Hertzberg, ennemi de Schulenbourg, qui l'a mis en place, beau-père du secrétaire de la légation anglaise, ou peut-être de sa femme, est à la tête de cette commission: les autres membres sont des choix ridicules; mais ce seul projet de réforme est trèsagréable à la nation, autant que la pension de huit cents écus faite au poète Rammler, et la promesse de l'admission des Allemands dans l'académie, l'est aux distributeurs de la renommée. Reste à savoir si ce n'est pas trop tôt faire espérer au peuple, et s'il ne fallait pas être sûr des remplacements, avant de faire pressentir des soulagements.

Le roi va en Prusse avec MM. de Hertzberg; (Chose sans exemple qu'un ministre suive le roi hors de son département!) Goltz, surnommé le Tartare; Boulet, ingénieur français; le général de Goertz, Gaudi et Bischoswerder.

Ce Goltz le Tartare est celui qui, dans la dernière campagne de la guerre de sept ans, ameuta cinquante mille Tartares de la Crimée et des environs, qui venaient faire une diversion en faveur du roi de Prusse, et déjà étaient à Bender lorsque la paix se conclut. Avec tout cela, ce Goltz est peu de chose au-delà d'un bon officier et d'un homme très-actif. Il ne dut ce grand et singulier succès qu'à un Hollandais nommé Biskamp, qu'il trouva en Crimée, et s'attacha cet homme trèshabile, très-actif, qui savait la langue, connaissait le pays, et il servit à souhait Frédéric II, qu'à la vérité il a bien fait payer. Ce Biskamp est à Varsovie oublié, et cela est fort étrange. J'ai cru que le détail de ce fait, très-peu connu, pourrait intéresser.

Boulet est un honnête homme auquel le roi, qui lui doit ce qu'il sait sur les fortifications, montre de l'affection. Le général de Goertz est le frère de celui qui va en Hollande, et ne le vaut pas; c'est un homme fin, astucieux, et dont la foi est trèssoupçonnée. Gaudi est le frère du célèbre général de ce nom; peu connu jusqu'ici comme ministre du département de Prusse, mais homme capable, instruit, ferme, décidé, et incontestablement le plus fait pour influer dans l'intérieur depuis la reconstruction du grand directoire. Vous savez qui est Bischoswerder; il vient d'être fait lieutenant-colonel, aussi bien que Boulet.

Le roi a dit à Schulenbourg qu'il déciderait au retour de la Prusse lesquels de ses neuf départements lui seraient ôtés. Lui et sa femme sont les seules familles de ministres non invitées à la cour. Toutes les probabilités sont que Schulenbourg demandera son congé si ses collègues continuent à l'humilier et le roi à le dédaigner; mais Struensé restera probablement; et alors il se propose de travailler dans nos fonds publics de concert avec nous; surtout si le roi lui donne, comme il est apparent, la manutention des quatre millions d'écus ( à peu près seize millions de notre monnaie ) qu'il destine à des opérations de finance antérieures. Struensé est le seul qui les entende, et ceci n'est pas à négliger, comme on l'a fait jusqu'ici, au point même de me mettre dans l'impossibilité de le tenir au courant. Nous pouvons tirer parti de lui pendant la paix; mais si par malheur les nouvelles qui se disent à l'oreille de la plus mauvaise santé de l'électeur de Bavière s'aggravaient, comptez sur la guerre, car elle me paraît inévitable. Estil bien temps de vivre au jour le jour comme nous faisons, quand chaque mois (la mort de ce prince peut arriver même avec probabilité tous les mois) menace de jeter l'Europe dans une inextricable confusion?

M. de Larrey, envoyé pour complimenter de la part du stathouder, dit hautement qu'il est impossible que les affaires de la Hollande s'accommodent sans effusion de sang; et sur cela Hertzberg spécule à perte de vue; mais le secret est fort bien gardé par les entours du roi.

# LETTRE XX.

A M. LE DUC DE \*\*\*.

2 septembre 1786.

Par quelle fatalité, M. le duc, votre lettre du 16 ne me parvient-elle qu'aujourd'hui, et surtout pourquoi n'a-t-elle pas été écrite quelques semaines plus tôt? On ne saura jamais peut-être combien la proposition qui termine cette lettre, laquelle, faite dans d'autres circonstances que les derniers jours de la vie du roi, eût été acceptée courrier par courrier, pouvait être importante. On ne saura jamais ce que, présentée à temps, elle eût fait, empêché, dirigé, avec un prince qui a peu d'étoffe peut-être, mais qui est reconnaissant, et qui est plus certaine-

ment un honnête homme qu'il ne sera un grand roi; de sorte que c'est plus à son cœur qu'à son esprit qu'il faut parler, et surtout qu'il le fallait dans un temps où il était tout autrement accessible qu'aujourd'hui que le voilà palissadé par système et par l'intrigue. Comment aucun autre que vous n'a-t-il en cette idée dans le pays que vous habitez? Comment le cabinet de Versailles a-t-il abandonné à Serilly le mérite d'offrir, et de petites sommes encore? Comment a-t-on laissé au duc de Courlande celui de nettoyer toutes les dettes criardes? Que les vues mesquines, et l'étroite routine, et la lourde prudence de certains personnages sont impolitiques et désastreuses! Dans quelles mesures cela mettait nous, et moi personnellement avec lui! Tout m'eût été possible et facile!... mais il n'y faut plus penser, il ne faut que se souvenir de cette preuve nouvelle que vous avez toujours raison.

J'ai tenu depuis la mort du roi votre cabinet très au courant des phrases auliques; et ma dépêche d'aujourd'hui, dont notre ami commun vous lira sans doute une grande partie, est un résumé fait de mon mieux des probabilités actuelles et futures. Vous y verrez que le prince Henri a déjà fait son sort; que son petit caractère a échoué contre l'écueil de sa grande vanité, dans cette circonstance si grave comme dans tant d'autres; qu'il a montré tout à la fois une avidité prodigieuse de régner, une morgue repoussante, un pédantisme insupportable, le dédain de l'intrigue, tandis que sa vie n'est que petite, basse et sale intrigue; le

mépris des ministres influents, tandis qu'à un seul homme près (le baron de Knyphausen, tous les jours à la veille d'une apoplexie) il n'a pas un entour marquant qui ne soit sot, vil ou fripon; qu'enfin il est impossible d'être plus loin de la faveur et surtout du crédit, et même de s'être mis en situation où il soit plus difficile de la recouvrer.

. Je persiste donc à croire que le duc de Brunswick, maître de lui, nullement ostentateur, et profondément habile, sera l'homme de la chose, non pas aujourd'hui, mais au jour de la nécessité. J'en ai longuement déduit les raisons, et je les crois sans réplique, vu l'ordre de faits et de circonstances que je vois et celui que je prévois. Tout cela ne rend que plus nécessaire l'exécution de votreprojet, que je regarde comme très-praticable, même avec les a poco, par les mains desquels il vous faudra les faire passer, si vous suivez, avec votre dextérité naturelle et votre irrésistible séduction, le plan d'y intéresser l'amour-propre du maître, de manière que ce soit sa chose, et que, comme vous dites si bien, par lui seul elle soit apprise à ses ministres. Je dis que votre projet n'en devient que plus nécessaire à réaliser; car l'Angleterre intrigue ici avec une grande activité pour son compte, à l'ombre des intérêts de la Hollande, qui tiennent fort au cœur du cabinet de Berlin. Or ce que j'insinue souvent ici, à savoir que la puissance prussienne n'est point assez consolidée pour que le choc de notre système combiné avec celui de l'Autriche ne la réduisît pas

en poudre, n'est pas tellement irréplicable, grace à la Russie, qu'il n'y ait beaucoup de choses à m'objecter: et toujours resterait-il, même dans les suppositions les plus défavorables à la Prusse, 1° que ce serait ouvrir une déplorable carrière à des jeux sanglants, sous un directeur aussi malhabile que l'empereur, le moins militaire des hommes; 2° que le plus grand succès laisserait sans contrepoids en Europe un prince qui a des droits et des prétentions à tout; 3° enfin et surtout que c'est chercher bien péniblement ce que la nature des choses nous offre, comme le printemps fait succéder des bourgeons productifs à du bois mort et sec.

Il y a quelques fautes de chiffres qui font que je n'ai pu saisir la base de votre dissentiment avec moi sur le système maritime; mais je connais trop l'extrême justesse de votre esprit, qui ne se paie pas d'illusions, pour croire que nous soyons trèsopposés; et quant à moi je n'ai jamais prétendu dire que nous ne dussions avoir une marine capable de faire respecter notre commerce. Il s'agit seulement de déterminer jusqu'où doit s'étendre ce commerce, du moins activement protégé. Vous sentez tout aussi bien que moi qu'une alliance avec l'Angleterre ne peut porter solidement que sur un traité de commerce qui trace une ligne de démarcation nette, précise et distincte; car ils n'auraient pas aussi beau jeu que nous à une liberté illimitée; comment soutiendraient-ils notre concurrence? Et ces Indes, ces Antilles? ne seront-elles pas jusqu'à la fin le pommier de la discorde, si l'on n'en cerne pas les racines parasites et voraces?

Quoi qu'il en soit, monsieur le duc, ne vous laissez décourager ni par les dégoûts, ni par les difficultés: gravissez d'un pas ferme, quoique mesuré, et avec une suite inflexible, le seul sentier non frayé qui puisse mener aujourd'hui à la gloire politique, et, ce qui est plus substantiel, à la pacification de l'univers. Il est si beau de réunir à tous les talents des héros les principes d'un sage et les vues d'un philosophe! c'est une couronne si peu vulgaire que de changer par un seul acte diplomatique toutes les vieilles formules, toutes les pitoyables rubriques, toutes les tracasseries meurtrières de la politique moderne, que votre courage doit être bien puissamment soutenu par une si magnifique perspective.

Vous savez si je vous suis tout dévoué, et si vous pouvez disposer de moi.

# LETTRE XXI.

5 septembre 1786.

Il est impossible que l'on vous donne des nouvelles plus exactes sur la situation du prince Henri avec le roi, que celles dont mes précédentes sont remplies. Le prince lui-même ne se farde plus sa position, et, passant d'une extrémité à l'autre, comme tous les hommes faibles, clabaudant déjà, disant que le pays est perdu, que les prêtres et les sots, et les catins et les Anglais vont le précipiter dans l'abîme, il achève par l'intempérance de sa langue ce que les indiscrétions du chevalier d'Oraison, et les confidences personnelles de l'oncle au neveu quand il n'était que prince de Prusse ont probablement trop fait connaître à Frédéric-Guillaume; il achève, dis-je, de se perdre dans l'esprit du roi. Voilà mon opinion; il quittera, si on le lui permet, ce pays, où il n'a pas un ami ni une créature, si ce n'est dans le subalterne le plus abject; il quittera ce pays, ou il deviendra fou, ou il mourra: voilà mon pronostic.

Ce n'est pas que je sois convaincu que ce gouvernement-ci doive toujours marcher par des subalternes. Le roi a trop peur d'avoir l'air d'être gouverné pour n'en avoir pas besoin. Pourquoi serait-il le premier homme chez qui les prétentions n'auraient pas été en raison inverse de la réalité? Frédéric II, que la nature avait si bien fait naître pour le commandement, n'a jamais montré la peur de paraître être mené. Il était sûr de ne l'être pas; celui-ci en tremble; il le sera donc. Tant que les choses iront toutes seules, il n'en aura pas l'air; rien n'est plus aisé dans ce pays-ci que de recevoir et de dépenser. La machine est montée de manière qu'il y a de si gros excédants! quelques attentions de détail, quelque surveillance de police, quelques changements dans les sousordres, quelques coquettenies à la nation (à laquelle, soit dit en passant, on paraît résolu d'immoler l'amour propre des étrangers; de sorte qu'ainsi que je l'ai toujours dit, la gallomanie du prince Henri nous a fort mal servis, même en ceci); cela va tout seal. Il se fera du bien; car ce n'est pas ici comme ailleurs, où le passage entre le mal et le bien est quelquefois pire que le mal, et où les résistances sont terribles. Tout se fait ad nutum. D'ailleurs, les cordes sont si tendues, qu'elles ne peuvent qu'être relâchées. Le peuple a été si opprimé, si varé, si pressuré, qu'il ne peut plus qu'être soulagé. Tout ira donc, et presque de soimême, tant que la politique extérieure sera calme et uniforme. Mais au premier coup de canon, ou seulement à la première circonstance orageuse, comme il croulerait tout ce petit échafaudage de médiocrité! comme les ministres subalternes se rapetisseraient! comme tout, depuis la chiourme effrayée jusqu'au chef éperdu, appellerait un pilote!

Qui serait ce pilote? le duc de Brunswick. Je n'en doute presque pas, parce que le petit amour propre n'est plus rien, au jour de la bagarre, qu'une aptitude de plus à la peur; parce que d'ailleurs le prince est de tous les hommes celui qui ménagera le plus le petit amour propre; qu'il se contentera de faire sans paraître; qu'il sera le serviteur des serviteurs, le plus poli, le plus humble, et à coup sûr le plus adroit des courtisans, en même temps que sa main de fer enchaînera toutes les petites vues, toutes les intrigues, tous les partis. Voilà mon horoscope, et je ne crois pas qu'il y en ait un autre de raisonnable à tirer aujourd'hui.

En l'état, c'est Hertzberg qu'il faut ménager, et le comte d'Esterno n'y est pas propre, parce qu'il l'a trop déserté autrefois, et qu'il sent bien qu'il y aurait indélicatesse et lourde gaucherie à revenir trop brusquement. Au reste, ce Hertzberg peut se perdre lui-même par ses jactances et son ostentation vaniteuse. C'est un moyen de culbuter les gens en place que les courtisans emploieront, vu le caractère du roi, et qui pourra réussir.

Mais c'est la Hollande, cette Hollande convulsive, à laquelle il faudrait aviser. On est convaincuque nous y pouvons tout; et, bien que je ne croie pas cela aussi vrai qu'on le tient pour indubitable, je pense du moins que, si l'on disait au parti qui s'est tant avancé, probablement sur la conviction que nous étions derrière lui pour le soutenir: (car. comment se chargeraient-ils sans sûreté dans les futurs contingents d'une telle responsabilité?). Arrêtez-vous à tel point, on ne fût pas obéi. On sent bien qu'à cet égard je ne prétends ni ne veux donner d'avis. Je suis trop loin de la vérité; je ne la vois que par le verre à facettes des passions, et M. d'Esterno ne me dit rien; mais ce que j'aperçois distinctement, c'est que l'orage qui se forme sur ces marais peut envelopper d'autres pays. La légation française de Berlin ne vous dira pas cela; ce n'est pas sa manière de voir; elle est persuadée que l'intérêt de frère n'influera point sur les liaisons du roi. Moi j'en doute; j'ai de fortes raisons d'en douter. Hertzberg est tout Hollandais; c'est la seule facon décente qu'il ait d'être Anglais; et ce ministre

peut beaucoup pour la politique extérieure, qu'au demeurant il n'entend pas. Je lui disais l'autre jour sur son éternelle répétition, le roi sera caution du stathouder: « Je respecte trop le roi pour vous demander qui sera la caution de la caution; mais j'oserai vous dire comment fera-t-il respecter sa caution? Qu'arrivera-t-il lorsque la France lui aura démontré que le stathouder est contrevenu aux engagements pris sous sa sanction? Ce n'est pas de la Hollande que le roi est beau-frère; et l'affaire de Naples vous montre assez comment on sait éluder les interventions de famille. Que peut le roi contre la Hollande? Et n'est-il pas trop équitable pour exiger que nous, qui ne pouvons pas vouloir que les Hollandais soient Anglais, nous risquions notre alliance pour le chevalier des Anglais?.... » A tout cela Hertzberg, qui ne voit dans ce monde sublunaire que Hertzberg et la Prusse, répondit des choses vagues; mais à ces mots, « que peut le roi contre la Hollande?» il dit entre ses dents avec un air très-sombre : « Elle ne le défierait pas, je crois. » Encore une fois, prenez garde à la Hollande, où la légation anglaise assure, par parenthèse, que nous avons acheté la ville de Schiedam, que M. de Calonne nommément y prodigue l'or, et qu'en un mot il est personnellement le tison de la discorde.

J'ai réservé les questions qui commencent votre lettre pour les dernières, d'abord parce qu'elles sont moins pressées, puisqu'il paraît impossible que l'empereur entreprenne rien sur la Turquie

européenne avant le printemps prochain; ensuite parce qu'il me faut me recorder, le concours des circonstances de la mort du roi et de l'avenement de Frédéric-Guillaume au trône ayant demandé presque exclusivement mon attention, et repoussé dans un plus grand éloignement les objets moins voisins: encore crains-je bien que ma moisson ne soit stérile, la Prusse n'ayant, avec ces pays dispersés à plus de quatre cents lieues, aucune relation ni de commerce, parce qu'il n'y a point de grand négociant, ni de politique, parce que les diplomaties prussiennes sont extrêmement mauvaises. Et quant aux particuliers qu'on voit dans le monde, ils sont si ignorants qu'on n'en peut tirer aucune lumière. Buckholz, qu'ils ont à Varsovie, homme très-ordinaire, mais actif, et leur chargé d'affaires à Pétersbourg, Huttel, homme instruit, leur mandent que la Russie est plus pacifique que le Turc, et que les provinces de l'inté: rieur ottoman invoquent la guerre. Quant aux provinces frontières, celles qui appartiennent aux Tartares ne sont certainement pas amies des Russes. La Moldavie et la Valachie ont des hospodars, qui, en leur qualité de Grecs, sont sûrement vendus à qui veut les acheter, et par conséquent à la Russie. L'empereur les tracasse, et se fait hair là comme ailleurs. J'en dirai davantage, et je tâcherai d'esquisser l'idée d'un voyage sur les bords de ces contrées, fait sous le déguisement de marchand et dans le plus sévère incognito; il instruirait de l'état des frontières, des magasins, des dispositions

des peuples, etc., etc., enfin, de ce qu'on doit craindre ou espérer dans le cas où il en faudrait venir au veto armé (dans lequel il est bien probable que la Prusse nous aiderait très-volontiers et de toute sa force); c'est-à-dire si l'empereur se décidait à ne tenir aucun compte de nos représentations, comme il en a déjà fait montre deux fois. Peut-être serais-je plus utile dans un tel voyage qu'à Berlin, où ma carrière est semée de chaussetrapes, et où elle le sera aussi long-temps qu'on ne m'accréditera pas, du moins comme converseur; ce qui serait d'autant plus convenable peut-être, qu'on s'ouvre quelquefois davantage à un interlocuteur qu'à un ministre; attendu que les refus ou les propositions n'ont plus les conséquences ministérielles, et qu'ainsi l'on s'éclaircit les uns les autres sans se compromettre.

Faites une sérieuse attention à ceci, je vous prie. En vain me recommandez-vous de peu marquer; permettez-moi de vous le dire; il est impossible, malgré tous mes efforts, que je ne marque pas. J'ai trop de célébrité et d'affinités avec le prince Henri, qui est un vrai héros-femme, et qui n'a aucune es pèce de secret: on me fait parler lorsque je n'ai rien dit; on dénature ce que j'ai dit lorsque j'ai parlé. Il est impossible de se faire une idée de tout ce qu'on m'a prêté depuis la mort du roi, c'est-à-dire depuis une époque où j'ai profité de l'interruption des sociétés, pour me tenir absolument clos, et ne travailler qu'en minant. Le comte d'Esterno me défavorise autant qu'il peut. La légation an-

glaise crie: fænum habet in cornu; longè fuge. Les favoris m'écartent; les beaux-esprits, les prêtres et les visionnaires font ligue, etc., etc.: chacun craint pour son domaine, parce que ma destination n'est pas connue. Je ne puis rester avec utilité, qu'autant qu'on trouvera moyen de faire dire au comte Finchestein que je ne suis rien qu'un bon citoyen et un bon observateur; mais que je suis cela, et qu'on m'a permis de donner mon avis. Je ne puis pas douter que ce ministre ne désire fort qu'on lui dise ce peu de mots; quoi qu'il en soit, je dois en conscience le répéter; mon rôle devient tous les jours plus difficile et plus louche, et pour que je sois vraiment utile, il me faut un caractère quelconque ou être employé ailleurs.

Le prince Henri chante aujourd'hui la palinodie. Il reprétend encore une fois Hertzberg enferré, et incessamment perdu. Il dit des merveilles du duc de Brunswick. Il se promet tôt ou tard une grande influence: il ne se pressera pas; il louvoiera six mois: il assure que les projets anglais sont absolument avortés; Hertzberg, dit-il, se conduit comme s'il avait perdu la tête, et précisément comme si lui prince Henri le conseillait, pour le précipiter, etc. Enfin c'est un mélange d'exaltation et de rodomontades, de présomption et d'anxiété, un flux de paroles sans rien de positif, de demi-mots sans valeurdéterminée; que de l'exagération et de l'enflure; d'où il est difficile de conclure s'il se trompe ou s'il veut tromper; s'il soutient le procès de son amour propre, ou s'il se repaît d'illusions, ou même

s'il a lui récemment à ses yeux quelque rayon d'espoir; car, ainsi que je l'ai dit, il n'est vraiment pas impossible que Hertzberg se perde par sa jactance. Au reste le prince Henri me presse de me faire donner un caractère pendant que le roi sera en Prusse et en Silésie, ou du moins un crédit quelconque auprès du comte Finchestein, qui puisse le communiquer au roi.

Rien n'est changé dans les nouvelles habitudes de celui-ci : madame Rietz est allée le voir une seule fois; mais samedi passé il écrivit au fils qu'il a de cette femme, avec cette suscription: A mon fils Alexandre, comte de la Marche. Il a anobli et même baronnisé la maîtresse du margrave Schwedt (baronne de Stoltzenberg; c'est le titre d'une baronnie d'environ huit mille écus de rente que le margrave lui donne), qui n'est autre chose qu'une assez jolie Allemande, autrefois comédienne, et dont le margrave a un fils. On n'a pas voulu refuser la seule chose que demande et que puisse demander ce vieillard de soixante-dix-sept ans. C'est peut-être aussi pour se donner un prétexte d'en faire autant pour madame Rietz. Le mari de celle-ci est erzkammerer, ce qui revient à peu près à premier valetde-chambre et trésorier de la cassette; mais on croit qu'il ne fera que sa fortune pécuniaire; sa femme n'a jusqu'ici nulle influence sérieuse.

Le maréchal de cour Ritwitz étant soudainement devenu fou furieux à la suite d'un démêlé avec un des officiers de la bouche, on a proposé au roi un M. de Marwitz, homme tout-à-fait insignifiant. Autant vaut celui-là qu'un autre, a dit le roi. Est-ce insouciance? est-ce peur d'importance attachée à une place qui véritablement n'en mérite guère? C'est ce qu'il est impossible de décider.

M. de Lucchesini augmente de prétentions. Il veut une place, finance ou commerce, probablement la direction de la société maritime; mais c'est tendre bien haut. Avec de l'esprit et des connaissances il a une de ces tournures auxquelles on ne s'accoutume pas à marier l'ambition: tout au plus le jettera-t-on dans le corps diplomatique, auquel il est propre. Je crois cet Italien un des plus ardents à m'écarter du roi, qui, au reste sera très-peu abordable jusqu'à l'hiver.

La commission pour la régie paraît jusqu'ici plutôt une espèce de chambre ardente qu'une commission paternelle. On parle beaucoup plus de sommes dont l'emploi n'est pas justifié que d'alléger les accises. M. de Werder, président de la commission, est d'ailleurs connu pour l'ennemi personnel de quelques-uns des membres de la régie. Cela peut-être a donné lieu au soupçon; c'est cependant le duc de Brunswick qui a proposé Werder: à la vérité, ce prince avait besoin de lui pour quelques affaires relatives à son pays.

Hertzberg a certainement essuyé une bourrasque, et le crédit du comte Finchestein en paraît augmenté. Mais j'avous que la nuance me semble imperceptible, et je persiste à croire que Hertzberg est inébranlable par toute autre chose que ses propres maladresses.

#### LETTRE XXII.

8 septembre 1786.

Le 6, à la revue de l'artillerie, j'étais descendu de cheval pour suivre le roi sur le front des troupes. Le duc de Brunswick m'a joint, et, tout en causant mortiers, bombes et batteries, nous nous séquestrions; et aussitôt que nous avons été seuls, il s'est mis à me parler de la prodigieuse connaissance que j'avais du pays, de manière à me faire sentir qu'il avait lu mon mémoire au roi; puis, me parlant de l'aurore du nouveau règne, il a sauté brusquement à la politique extérieure; et après beaucoup de détails trop longs et peu utiles à rapporter, il m'a dit : « Au nom de Dieu, arrangez-vous en Hollande; mettez le roi à son aise : le stathouder sera-t-il jamais là-bas autrement que ad honores? Vous y avez tout crédit; vous ne pouvez pas le perdre, ce crédit : le parti qui vous le donne serait trop en danger si vous le perdiez. Encore une fois mettez-nous à notre aise de ce côté, et je vous réponds de tout le reste sur ma tête; mais hâtez-vous, je vous en prie. Je pars dimanche pour Brunswick; venez m'y voir pendant le voyage du roi en Silésie; nous pourrons causer librement, et nous ne le pourrons bien que là; mais écrivez à vos amis qu'ils emploient leur influence à décider le ministère de France à la modération avec le prince d'O-

range, qu'encore ne peut-on pas proscrire sans convulsions. Rien n'est mûr pour s'en passer : qu'ils le sauvent; ils ne peuvent pas rendre un plus grand service à l'Europe. Ne sont-elles donc pas connues chez vous les formes qui ne changent rien à rien, et qui font tout supporter? » Nous nous sommes séparés, parce que cela commençait à faire sensation; mais dites-moi si je ne dois pas aller à Brunswick causer avec lui à son aise?

Je dois ajouter à ceci que le comte de Goertz a emmené huit chasseurs avec lui, qui sont destinés à porter ses lettres jusqu'aux frontières des états prussiens, afin qu'il ne passe point de dépêches sur terre, ni par mains étrangères. Au reste le duc de Brunswick m'a répété ce que m'avait dit le prince Henri, et que j'avais oublié de mander, que l'un des principaux motifs du choix du comte de Goertz est son ancienne amitié avec M. de Veyrac.

J'ai conclu de ma conversation avec le duc qu'il était ou qu'il serait bientôt le maître des affaires, et cela m'a expliqué le nouvel accès de joie, d'espoir et de présomption où est le prince Henri, à qui le madré Brunswickois aura persuadé qu'avéc de la patience le sceptre lui serait dévolu, et que lui duc ne serait que connétable. (On dit qu'à Kœnisberg il sera déclaré feld-maréchal.) Cela, joint à ce que le duc aura fait arrondir et disparaître les discussions d'intérêt pécuniaire, tourne la tête au prince, qui me disait l'autre jour « que le duc était le plus « loyal des hommes et son meilleur ami; qu'à la « vérité il ne pensait pas ainsi il y a quinze jours,

« mais, etc., etc.; » de sorte que c'est en quinze jours que s'est opérée cette métamorphose. Il n'y a en résultat nulle différence entre un imbécile et l'homme d'esprit qui se laisse ainsi tromper. Il n'y a en résultat nulle différence entre un sot et l'homme d'esprit qui se laisse persuader qu'un sot est un homme d'esprit. Or ces deux choses arrivent tous les jours au prince Henri. Il part le 13-pour Rheinsberg, et il en reviendra la veille du retour du roi.

La ferveur de novice paraît se ralentir un peu. J'ai de fortes raisons de croire que mademoiselle de Voss est prête à céder : œillades, conversations fréquentes (car cette assiduité à Schoenhausen n'est pas pour la reine douairière), présents acceptés (un canonicat pour son frère), crédit essayé (c'est elle qui a fait placer mademoiselle de Vierey auprès de la princesse Frédérique de Prusse); or demander, c'est promettre. En un mot, depuis l'avénement tout annonce que le diadème est un beau fard; tant mieux au reste; il n'y a que la chute qui puisse rendre cette maîtresse peu dangereuse; elle est tout anglaise, et n'est pas incapable d'intrigue. D'ailleurs, quand on pense que le crédit d'une madame du Troussel a pu, sous un Frédéric II, donner des places, même importantes, on sent ce qui arrivera sous un autre roi aussitôt que l'on s'avisera que l'intrigue peut quelque chose à la cour de Berlin comme aux autres.

Madame Rietz a reçu hier un diamant de quatre mille écus. De l'argent, un titre peut-être, paraissent devoir être ses lettres de vétérance. On montre son fils à présent comme comte de la Marche. Il a une maison particulière.

Le général Kalchstein, disgracié par le feu roi et regretté de tout le monde, a reçu un régiment.

Maintenant, et jusqu'à ce que j'aie de nouveaux détails sur Berlin, voici une anecdote importante, et que je crois devoir envoyer dans l'état douteux de santé de l'impératrice de Russie. Il y a environ six ans qu'un jeune étranger au service de France, bon gentilhomme, fut adressé à la grande-duchesse par une femme qui a été élevée avec elle, et qui est restée son intime amie. Ce jeune homme avait l'intention d'entrer au service de Russie; il fut présenté au grand-duc par la duchesse, qui sollicita avec de vives instances et, en sa présence même, une place pour ce jeune homme auprès de son mari.

Cependant le jeune protégé, bien fait, et d'une figure agréable, allait souvent chez la princesse. Attiré par elle, fêté, distingué, comblé de bontés, il devint amoureux, et son trouble extrême l'apprit à la grande-duchesse. Un soir de grande cour et de bal masqué, elle le fait conduire par une de ses femmes dans un appartement mal éclairé, et assez écarté de ceux où était la cour. Peu de moments après, la conductrice du jeune homme le quitte en lui recommandant d'attendre, et la grande-duchesse arrive en domino noir. Elle ôte son masque, prend le jeune homme par la main, le conduit près d'un sofa, et l'y fait asseoir à côté d'elle. Alors la grande-duchesse lui dit qu'il faut opter

7

entre le service de France et celui de Russie, lui laissant d'ailleurs un certain temps pour se résoudre. Les agaceries, les caresses même succèdent: le jeune homme, incertain, épris, éperdu d'amour et de peur, fut fort gauche au commencement de l'entrevue. La grande-duchesse le rassura, l'enhardit, lui fit toutes sortes d'avances; enfin le jeune homme triompha de sa propre timidité, et fut même très-vaillant.

A cette scène de transports succédèrent soudain des adieux qui tenaient autant de la terreur et du despotisme que de l'amour. La grande-duchesse ordonne au jeune homme, du ton le plus tendre, mais le plus absolu, de dire au grand-duc qu'il ne peut accepter la place de capitaine qu'on lui destinait; elle ajoute qu'il faut partir, partir aussitôt; qu'il lui en coûterait la tête si la moindre chose transpirait; enfin elle le presse de demander une marque de souvenir; et le jeune homme, effrayé, saisi, tremblant, demande un ruban noir, qu'elle détache de son domino; il reçoit ce gage; il perd tellement la tête, qu'il part du bal même, et quitte Pétersbourg, sans prendre ni moyens de correspondance, ni arrangements pour l'avenir, ni précautions d'aucun genre pour sa fortune. Très peu de jours après il vida le pays, courant jour et nuit, et n'écrivant au grand-duc qu'après avoir franchi les frontières de Russie: il en a reçu une réponse trèsgracieuse, s'en est tenu là, et est revenu en France, où il suit le service. Cet homme a peu de caractère; mais il ne manque pas d'esprit; dirigé, il pourrait

assurément être utile, du moins pour courir une chance aussi extraordinaire; mais alors il faudrait qu'il allât en Russie avant le changement de règne, et qu'il tâtât le terrain, aujourd'hui que la grande-duchesse n'a plus tant de peur. Je ne le connais point personnellement; mais je puis disposer de son ami intime, qui est un homme parfaitement sûr. Au reste, je n'ai pas cru devoir nommer le héros de l'aventure, qu'il n'est pas nécessaire de connaître, si l'on ne veut pas s'en servir. Si au contraire on croit utile de suivre cette ouverture, je le nommerai courrier par courrier.

Certainement l'électeur de Bavière n'est pas bien. Il pourrrait ne pas vivre jusqu'à l'hiver, et il paraît difficile qu'il aille jusqu'au printemps. J'irai d'ici à Dresde, afin de n'avoir pas l'air de ne mabsenter que pour le duc de Brunswick; j'y serai sept ou huit jours, autant à Brunswick, et trois ou quatre semaines en tout. Mon voyage sera précisément du même-nombre de jours que celui du roi, pendant lequel il n'y a rien à apprendre, au lieu qu'assurément je mettrai ma course à profit, et saurai en huit jours à Brunswick ce que je ne devinerais pas en trois mois ici.

En voila trop long pour parler aujourd'hui de la Turquie européenne. Je doute qu'on puisse empêcher l'empereur, s'il n'est pas dépourvu de toute habileté, d'aller le jour où il voudra jusqu'à l'embouchure du Danube; mais aussi ce jour-là il devient l'ennemi naturel de la Russie, qui le trouverait de trop dans la mer Noire, et là peut-être

avorteront des deux côtés les projets combinés. On m'assure que la Moldavie et la Valachie désirent appartenir à l'empereur : je ne saurais le croire, puisque ses propres paysans désertent, et vont en Pologne même, plutôt que de rester chez lui; mais ces pays sont absolument ouverts, et je pense que ce n'est que dans la Romélie et la Bulgarie qu'on pourrait tenir ferme. Je crois enfin que nous seuls, par promesses ou menaces, pouvons empêcher l'empereur de travailler à cette grande démolition, que la Russie opèrerait demain seule, s'il faut en croire toutes les rodomontades de Saint-Pétersbourg; mais après demain que serait-elle? Au reste vous n'ignorez pas sans doute qu'elle a reçu quelque échec; que le prince Héraclius a été obligé de déserter sa cause; qu'elle est encore une fois réduite à défendre le Mont-Caucase comme frontière : qu'elle n'a rien sur le pendant, qui lui mettait le pied:dans les entrailles ottomanes, et que ce serait peut-être le vrai moment de lui reprendre la Crimée. Si toutes ces nouvelles sont vraies, et ces coniectures fondées, il est impossible que je sache aussi bien que vous aucune de ces choses.

La question relative au bailliage de Wusterhausen a été accommodée très-noblement par le roi. Il le reprend, et donne annuellement cinquante mille écus au prince Henri, qui est obligé d'en laisser dix-sept au prince Ferdinand; le bailliage n'en rapporte qu'environ quarante-trois.

Maintenant le prince Ferdinand revient contre la renonciation au margraviat d'Anspach. Or, comme

assurément être utile, du moins pour courir une chance aussi extraordinaire; mais alors il faudrait qu'il allât en Russie avant le changement de règne, et qu'il tâtât le terrain, aujourd'hui que la grande-duchesse n'a plus tant de peur. Je ne le connais point personnellement; mais je puis disposer de son ami intime, qui est un homme parfaitement sûr. Au reste, je n'ai pas cru devoir nommer le héros de l'aventure, qu'il n'est pas nécessaire de connaître, si l'on ne veut pas s'en servir. Si au contraire on croit utile de suivre cette ouverture, je le nommerai courrier par courrier.

Certainement l'électeur de Bavière n'est pas bien. Il pourrrait ne pas vivre jusqu'à l'hiver, et il paraît difficile qu'il aille jusqu'au printemps. J'irai d'ici à Dresde, afin de n'avoir pas l'air de ne nt absenter que pour le duc de Brunswick; j'y serai sept ou huit jours, autant à Brunswick, et trois ou quatre semaines en tout. Mon voyage sera précisément du même nombre de jours que celui du roi, pendant lequel il n'y a rien à apprendre, au lieu qu'assurément je mettrai ma course à profit, et saurai en huit jours à Brunswick ce que je ne devinerais pas en trois mois ici.

En voilà trop long pour parler aujourd'hui de la Turquie européenne. Je doute qu'on puisse empêcher l'empereur, s'il n'est pas dépourvu de toute habileté, d'aller le jour où il voudra jusqu'à l'embouchure du Danube; mais aussi ce jour-là il devient l'ennemi naturel de la Russie, qui le trouverait de trop dans la mer Noire, et là peut-être

avorteront des deux côtés les projets combinés. On m'assure que la Moldavie et la Valachie désirent appartenir à l'empereur : je ne saurais le croire, puisque ses propres paysans désertent, et vont en Pologne même, plutôt que de rester chez lui; mais ces pays sont absolument ouverts, et je pense que ce n'est que dans la Romélie et la Bulgarie qu'on pourrait tenir ferme. Je crois enfin que nous seuls, par promesses ou menaces, pouvons empêcher l'empereur de travailler à cette grande démolition, que la Russie opèrerait demain seule, s'il faut en croire toutes les rodomontades de Saint-Pétersbourg; mais après demain que serait-elle? Au reste vous n'ignorez pas sans doute qu'elle a reçu quelque échec; que le prince Héraclius a été obligé de déserter sa cause; qu'elle est encore une fois réduite à défendre le Mont-Caucase comme frontière : qu'elle n'a rien sur le pendant, qui lui mettait le pied dans les entrailles ottomanes, et que ce serait peut-être le vrai moment de lui reprendre la Crimée. Si toutes ces nouvelles sont vraies, et ces conjectures fondées, il est impossible que je sache aussi bien que vous aucune de ces choses.

La question relative au bailliage de Wusterhausen a été accommodée très-noblement par le roi. Il le reprend, et donne annuellement cinquante mille écus au prince Henri, qui est obligé d'en laisser dix-sept au prince Ferdinand; le bailliage n'en rapporte qu'environ quarante-trois.

Maintenant le prince Ferdinand revient contre la renonciation au margraviat d'Anspach. Or, comme

on sait que le prince Ferdinand ne veut rien et ne fait rien par lui-même, il est évident qu'il est poussé par le prince Henri, et d'autant que c'est là le manet alta mente repostum contre M. de Hertzberg. Il est difficile d'imaginer rien de plus gauche, et de plus propre à se brouiller à jamais avec le roi.

J'avais toujours regardé la singularité de M. de Romanzow de ne point draper, et son démêlé avec le comte de Finchestein sur le non envoi d'un complimenteur à Pétersbourg, démêlé assez vif pour que le comte lui ait demandé s'il avait ordre de sa cour de lui parler ainsi, comme un coup de tête de jeune homme, d'autant plus que le baron de Reeden, envoyé de Hollande, n'a pas drapé non plus par économie, et qu'ainsi l'on n'a pas mis une très-grande importance à cet appareil. D'ailleurs, comme ces débats ont très-ridiculement occupé le corps diplomatique pendant huit jours, et que M. d'Esterno, qui s'y est bien conduit, n'en aura pas fait faute à son cabinet, j'avais cru inutile d'en parler. Mais M. de Romanzow, seul entre tous les ministres étrangers, n'allant point à l'enterrement à Postdam, cette marque d'insouciance ou de mécontentement faisant sensation, et le temps nécessaire pour recevoir des ordres étant écoulé, j'avise de ce fait, auquel cependant je ne donne pas autant d'attention que le parterre, mais qui déplaît beaucoup aux loges. Au reste, le cabinet de Berlin devrait savoir depuis long-temps que la Russie est entièrement perdue pour lui jusqu'au règne du grand-duc; mais il est impossible de heurter de

front plus et plus impoliment que ne fait M. de Romanzow.

## LETTRE XXIII.

· 10 septembre 1786.

Voici quelques détails sur ce qui s'est passé à Postdam le jour de l'enterrement.

Le roi est arrivé à sept heures; il est allé à sept heures et demie, avec mesdames les princesses Frédérique, Louise de Brunswick, les demoiselles de Knisbec, de Voss, etc., voir la chambre de Frédéric : elle était petite, tapissée en drap violet chargé d'ornements noirs et argent; au fond se trouvait une estrade sur laquelle était placé le cercueil audessous du portrait du héros. Ce cercueil était richement garni en drap d'argent galonné d'or. Vers la partie correspondant à la tête, on voyait un casque d'or, l'épée que Frédéric portait, le bâton de commandement, le ruban de l'Aigle noir, des éperons d'or: autour du cercueil étaient huit tabourets, sur lesquels on avait placé huit carreaux d'or destinés à porter, 1° la couronne royale; 2° la boule d'or, surmontée d'une croix; 3º la boîte d'or contenant le sceau; 4º le bonnet électoral; 5º le sceptre; 6º l'ordre de l'Aigle d'or en diamant et autres pierres précieuses; 7º l'épée royale: 8º la main royale. La balustre était couverte de velours violet. Un lustre superbe pendait au milieu, et aux deux côtés s'élevaient deux pyramides tronquées de marbre blanc veiné de noir; c'était du drap blanc marbré avec beaucoup de vérité. Cette chambre m'a paru trop peu éclairée.

Sa majesté a passé ensuite dans le salon du dais, tendu de noir, et orné avec des plaques d'argent du château de Berlin, puis dans la grande salle tendue de noir. Huit colonnes postiches et noires avaient été ajoutées à cette immensemalle. Pour tout ornement il y avait des guirlandes de branches de cyprès et encore trop peu de lumières.

Au bout d'une demi-heure le roi est rentré dans ses appartements; à huit heures et demie les princes Henri, Ferdinand et le duc de Brunswick sont venus voir les mêmes salles, et n'y sont restés que cinq minutes. A neuf heures et un quart le roi est venu chez le prince Henri. Les régiments des gardes se sont formés sous les fenêtres; on a apporté le dais: c'était un fond de velours noir, entouré d'un drap d'or, garni d'une crépine ou frange: sur le fond d'or étaient des aigles noirs. Douze bâtons couverts de velours supportaient le dais, et étaient surmontés de douze aigles d'argent de la hauteur d'un pied, ce qui faisait un bon effet.

Après le dais est venu le corbillard, fort large, fort peu élevé, couvert de satin blanc, garni en franges d'or, tiré par huit chevaux couverts de velours noir. Le corbillard, suivi d'un carrosse coupé de velours noir, surmonté d'une couronne noire, attelé de buit chevaux blancs, enharnachés de velours noir, sur lequel on avait attaché des

aigles noirs brodés en or. La livrée, les laquais de chambre, les heiduques, les coureurs, les piqueurs, les pages suivaient. Les princesses, conduites par MM. de Goertz et de Bischopswerder, ont été à l'église.

A dix heures on s'est mis en marche. Le lieu de l'assemblée était la grande salle aux huit colonnes: on avait pratiqué une rampe douce, qui allait jusqu'à la porte, et c'est là que le corbillard est venu prendre le cercueil. Le chemin depuis le château jusqu'à l'église était de planches et couvert de drap noir: la marche, vraiment superbe, s'est faite avec beaucoup d'ordre. Les troupes formaient deux haies. On est arrivé à l'église, illuminée en bougies et en lampions; on a déposé le cercueil sous une coupole soutenue de six colonnes en marbre blanc; les orgues se sont fait entendre, et bientôt après a commencé la musique; elle a duré une demiheure, et l'on s'en est retourné sans désordre, mais non pas processionnellement.

De retour au château, on a trouvé les tables préparées: à midi on a servi; à une heure et demie on s'est levé. Le roi, le prince Henri, le duc de Brunswick et les princesses ont été à Sans-Souci.

Nulle comparaison pour la magnificence, le goût, la richesse, avec nos catafalques de l'église de Notre-Dame; mais pour le pays, pour le temps, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Beaucoup d'ordre depuis le commencement jusqu'à la fin. La musique médiocre, sans effet, sans force, sans charme, mauvaise exécution, pas une voix, excepté

Conciliani, qui a mal chanté. Les tables bien servies, abondance, choix; beaucoup de domestiques bon ordre. Chaque aide-de-camp-général faisait les honneurs d'une table. Vins de France, du Rhin, de Hongrie à profusion. Le roi, allant à table, conduisait le prince Henri. Sa majesté a salué avec noblesse dans toutes les occasions: sa physionomie n'était ni sérieuse ni trop gaie. Elle a témoigné son contentement à M. de Reck, qui lui a répondu: « C'est M. le capitaine Gonthard qui a tout fait: je n'ai d'autre mérite que celui de lui avoir procuré tout ce dont il a eu besoin. »

Le roi avait le grand uniforme de ses gardes. Les princes étaient en bottes : celui de Goethen avait des éperons de deuil, ce qui a été remarqué. Le roi est allé soul et revenu seul avec le duc de Brunswick.

## LETTRE XXIV.

12 septembre 1786.

Le roi part demain; rien n'est changé à l'ordre de son voyage; il sera de retour le vingt-huit, et repartira le deux pour la Silésie. J'aurai très-probablement à son retour une occasion naturelle de parler finances, et des moyens de remplacement. Il faut absolument que d'ici là Panchaud combine avec moi un plan de commerce dans nos fonds, bon pour nos finances, et surtout bon pour le roi, qu'il s'agit d'allécher: sentez l'importance de ceci.

Bischopswerder augmente en crédit, et s'en cache avec soin. Woelner, entour un peu subalterne, mais pourvu d'esprit, de manége et de connaissances de l'intérieur, visionnaire quand il l'a fallu pour plaire, guéri des visions depuis que le roi veut tout au moins qu'on s'en cache, actif, appliqué, et surtout assez obscur pour qu'on puisse s'en servir sans jalousie, Woelner paraît s'accréditer infiniment; il a ce qu'il faut pour réussir, et même déjouer tous les concurrents.

Je vous répète que Boden n'est pas à négliger pour les insinuations; il est vain, et doit être corruptible; car, toujours soupçonné de la cupidité la plus insatiable et la plus vile dans ses moyens, il a perdu une place de huit mille écus d'Allemagne par la mort du landgrave de Hesse-Cassel, et il est, dit-on, aux expédients; il est avec le roi en correspondance, même assez intime; ce qu'il répétera souvent portera coup: c'est bien l'homme pour tuer Hertzberg, qui au reste a eu du dessous sur la Hollande, et malgré qui on pourrait bien rappeler Thulemeier.

Le prince Henri est toujours bercé d'espérances: je ne doute pas que le duc de Brunswick ne l'ait enjôlé. Au reste, il est exactement au point où il était, excepté le moins bien de Hertzberg. C'est M. d'Alvensleben que le roi destine à la mission de France: homme de grande naissance, de sens et de

<sup>1</sup> Il est aujourd'hui ministre absolument principal.

sagesse, dit-on: il est à Dresde; je tâcherai de le voir avec soin; j'emporte des lettres pour lui.

Personne n'est content; militaire, civil, cour, ministres, tous font la moue. Je crois qu'ils s'attendaient à la pluie d'or; au reste, rien de changé dans mes pronostics, qui se réduisent à ces deux mots: le commun des martyrs, si tout est tranquille, afin de pouvoir se persuader que l'on gouverne; le duc de Brunswick, s'il y a de l'orage ou des circonstances difficiles.

Au nom des affaires et de l'amitié, n'oubliez pas un plan d'opérations de finance. On soutient Schulembourg, et j'ai lieu de croire qu'il est sauvé. J'influerais sur le travail des finances, que je ne chercherais point à le verser; il nous vaudra mieux qu'un autre, le seul baron de Knyphausen excepté, et celui-ci ne sera jamais rien, aussi long-temps que Hertzberg sera quelque chose.

Songez que vous avez un imbécile pour ministre en Bavière, qui devient une mission importante à la mort de l'électeur. Si l'on compte me placer, et il le faut bien si l'on veut que je serve, ne ferait-on pas bien de me faire débuter ainsi?

### LETTRE XXV.

A Dresde, 16 septembre 1786.

Je ne vous dirai encore rien de particulier sur ce pays, comme vous pouvez croire; car que découvre-t-on en courant? D'ailleurs je retrouve l'inconvénient de n'être pointaccrédité, et par conséquent de ne pouvoir avec décence parler affaires qu'en termes très-généraux et très-amphigouriques.

Le ministre des affaires étrangères, Stuterheim, chez qui j'ai dîné, est, dit-on, un puits de secret, et ses sous-ordres sont par conséquent très-réservés. Au reste les ministres vont ici au rapport plutôt qu'ils ne travaillent. Aller au rapport est le mot consacré. Mais j'ai si bien vu sous Frédéric II que le roi qui gouvernait le plus par lui-même était encore assez peu le maître, et infiniment trompé, que je sais à quoi m'en tenir sur ces dictons de cour.

J'ai vu M. d'Alvensleben; s'il va en France, je ne crois pas qu'il y vive long-temps; c'est un homme usé, qui ne se soutient que par son extrême sobriété et sa séquestration presque absolue de la société. Il a une assez grande connaissance de l'Allemagne; il passe pour un homme sage et mesuré, réussit où il se montre, et donne bonne opinion de son caractère moral. Cependant il n'est pas sans ruse, et peut-être voudrait-il être fin. Au reste, il n'est pas précisément tourné pour la France; mais c'est le fruit du terroir, et sous tout autre rapport il est en première ligne. Il me semble qu'il doit vous agréer.

Je tâcherai de me mettre au courant du pays, mais encore une fois, aussi long-temps que je n'aurai point de caractère, et qu'on me tiendra si mal instruit de chez vous, je serai beaucoup plus propre à ramasser des notions littéraires et écrites qu'à aucune autre chose; or le monde ne s'écrit pas. Et par exemple, vous ne trouverez dans aucun livre qu'un ministre principal ait confié son fils aîné voyageant à un fat subalterne nommé Geoffroy, et à un chevalier du Vivier, qui ne profère pas un mot sans dire une absurdité: encore s'il n'en disait pas de dangereuses! mais pourquoi répandre qu'il a attendu à Hambourg cinq semaines pour avoir une permission de mener le vicomte de Vergennes à Berlin, vu l'avénement du nouveau roi, et qu'on la lui a refusée? A-t-il peur qu'à Berlin on soit insensible à l'affectation d'avoir évité cette cour? Je ne finirais pas si je vous citais ses balourdises, dont la moindre est du dernier ridicule.... En vérité, si je dois commencer par être bas-officier en diplomatie, je vaudrais autant à Hambourg, où, indépendamment des grands rapports du commerce du Nord, que nous ne connaissons point, et surtout auquel nous ne participons point assez, on devrait, puisqu'on veut y avoir un ministre, placer une bonne vedette, au lieu d'un homme à qui l'on ne peut rien désirer de plus favorable que d'être sourd et muet.

Les vastes relations des grands entrepôts de commerce sont telles, que ces postes ne sont jamais indifférents. Que ne donne-t-on à M. du Vivier une place d'argent sans affaires?

### LETTRE XXVI.

Dresde, 19 septembre 1786.

Il y a peu d'hommes ici, et cependant la machine est passablement montée; on ne saurait mieux prouver qu'il faut plutôt de l'ordre et de la suite pour bien gouverner que de grands talents.

On doit regarder comme un bruit populaire l'extrême crédit de M. Marcolini; c'est un favori sans ascendant (comme sans mérite), du moins dans le cabinet; son influence ne passe pas la cour. Il est en Italie en ce moment, et tout suit l'ordre accoutumé. Probablement quelques graces, dont il dispose et que l'extrême dévotion de l'électeur dirige plutôt vers les catholiques que vers les luthériens, sont la vraie cause de ces murmures, assez accrédités cependant pour que l'empereur ait fait une lourde école. Il a envoyé ici le plus imbécile des ministres, un certain Irlandais Okelly, parce que Marcolini a épousé sa nièce. Il croyait ainsi tout dominer; le piége était si grossier qu'on n'a pas même eu besoin de l'éventer.

Les vrais ministres influents sont MM. de Stuterheim et de Gudschmidt. Le premier est presque caduc, d'ailleurs sage, mesuré, sachant ignorer ce qu'il ignore, s'éclaircir, consulter, s'informer; mais, encore une fois, c'est un homme près de sa fin. Le second ne se montre point. On assure qu'il est homme du plus grand mérite; qu'il a des connaissances infinies; qu'il ne lui échappe pas une brochure en quelque langue de l'Europe que ce soit; qu'il a la judiciaire nette, l'esprit vif et présent, l'humeur communicative, très-compatible avec la discrétion, d'autant plus sûre chez lui qu'il en a la piété et non la superstition: il est le premier dans la confiance de l'électeur. C'est au reste un homme de soixante ans, très-maladif.

Il faut compter encore parmi les ministres un M. de Worms, homme très-instruit, qui a quelques principes d'économie politique, des connaissances peu communes sur les rapports généraux du commerce, de l'activité, du travail, et de l'esprit à bonne dose, mais rarement juste, dit-on. Son caractère moral est entaché: on l'accuse de n'être pas pur du côté de l'argent. Il n'en est pas moins vrai qu'il sert bien dans l'intérieur. Il m'a paru fin et communicatif; persiffleur et rusé, malin et narquois, mais propre aux affaires de quelque pays que ce puisse être.

De tous les ministres étrangers celui de Suède, M. de Saftzing, m'a semblé le seul au-dessus du médiocre, ou plutôt qui ne soit pas au-dessous. J'excepte le chargé d'affaires d'Angleterre, qui passe pour un homme habile, et que je n'ai pas eu une occasion naturelle de sonder. Il est ouvert et accort jusqu'à l'affectation, vu son caractère d'Anglais. Le reste, si ce n'est Alvensleben, ne vaut pas l'honneur d'être nommé.

L'électeur est un homme à part dans le commun

des princes. Il paraît pourtant avoir quelque chose du roi d'Angleterre, son esprit de suite, qui est complet, participant un peu de l'opiniâtreté. J'ai peu causé avec lui, vu le pêle-mêle du dîner, qui est d'étiquette à la table des électeurs, et en conséquence duquel j'ai mis de l'attention et du soin à faire que M. de Vergennes se trouvât près de lui. Il parle nettement et avec précision, mais d'un fausset aigre et cassant. Son costume et sa physionomie semblent indiquer une jalousie dévote et pateline, mais active et implacable. La très-mauvaise éducation de l'électrice, ses tons bruyans, son laisser aller occupent beaucoup ce prince et à son désavantage; car, outre que ce genre de vigilance est toujours empreint d'une nuance de ridicule, sa figure rêche, enlaidie encore par un tic nerval dans les yeux, devient alors hideuse et inquiétante.

Tel et si peu gracieux que le voilà, c'est un prince digne, à beaucoup d'égards, d'estime et de respect. Depuis 1763, sa volonté de bien faire, sa prodigieuse économie, son infatigable travail, ses privations sans nombre, sa persévérance, son assiduité ne se sont pas démentis un instant. Il a payé toutes les dettes des électeurs; il avance la liquidation de celles de l'état; il suit ses plans avec une inflexible exactitude. Lent, mais non pas irrésolu; difficile au travail, mais intelligent; peu fécond en premiers aperçus, mais doué d'aptitude à la méditation, il n'a de faiblesses que la dévotion; encore ne lui fait-elle point outre-passer ses droits, ni négliger ses devoirs. Un pas au-delà, il serait bigot; en-deçà

il ne serait pas dévot. Il est fort douteux que son confesseur Hertz ait le moindre crédit, si ce n'est pour distribuer quelques places de valets. L'électeur soutient ses serviteurs avec une rare fermeté envers et contre tous; en un mot, ce pays était perdu sans lui, et, s'il a le bonheur de voir durer la paix, il le rendra très-florissant: la population augmente à vue d'œil. L'excédant annuel des naissances sur les morts est de vingt mille dans une population de moins de deux millions. Le commerce, qui pourrait être mieux, n'est point mal: le militaire singe celui de Prusse, et il a sur lui l'avantage d'être purement national, mais, à dire vrai, du. canton le moins militaire de l'Allemagne. Le crédit est bon et même grand. Le papier de l'état est au pair, ou à peu près : l'intérêt de l'argent est à quatre pour cent. Le cabinet de Dresde est le seul de l'Europe qui ait adopté les vrais principes sur les monnaies. L'agriculture est respectée passablement. Les manufactures y sont libres, les droits des états sont intacts : la justice est impartialement administrée. En un mot, et tout considéré, la Saxe est le pays le plus heureux de l'Allemagne. Cela est bien remarquable, cela est admirable après les terribles fléaux qui ont successivement et quelquefois tous ensemble désolé ce beau pays si mal situé.

On est persuadé ici que nous animons le Turc; on l'est que les deux cours impériales sont en froideur; on l'est que la Russie manque d'argent, d'hommes et de chevaux; et franchement son opération de banque est une triste opération. On croit que nous tâcherons, s'il le faut absolument, d'opérer une division en Allemagne, sans nous en mêler, sauf à venir enfin au secours de celui qui se trouverait trop en danger; car on n'imagine pas que nous voulions que l'Allemagne soit à un seul ni même à deux; et quant à la Turquie européenne, on pense que, notre intérêt se réunissant avec celui de l'Angleterre, elle sera sauvée de manière ou d'autre.

J'ai vérifié que l'électeur de Bavière n'avait point eu une attaque proprement dite; il a tout simplement changé de maîtresse : lorsque cela arrive, il force son régime vénérien, et il en résulte des accidents de nerfs, qui ressemblent à de fausses attaques, et qui le conduiront un de ces jours à la paralysie. On ne compte point sur sa vie.

Les hostilités du stathouder ont fait ici beaucoup de sensation à son détriment, et moi je ne pense pas qu'elles soient aussi désastreuses pour lui qu'on paraît le croire. Si nous compromettons province à province, nous perdrons de nos avantages; et, l'on a beau dire que le stathouder ordonne en Gueldre au stathouder, il y a là beaucoup de noblesse qui forme une opinion publique.

Je vous envoie le tableau militaire de l'électorat de Saxe, qui n'est point un secret; mais j'y joindrai, le courrier prochain, celui des magasins, que je me suis procuré, par une circonstance singulière, qu'il est inutile de détailler ici. Je remarquerai seulement que la coutume où est l'électeur de se servir pendant plusieurs années dans ses bureaux de surnuméraires sans appointements, doit donner lieu à des découvertes, quelque bien gardé que soit ici le secret.

Les mouvements qui vont se faire dans les diplomaties par le vide de M. d'Adhémard ne pourraientils pas me ménager quelque chose de plus agréable et de moins précaire qu'une commission non avouée, naturellement finie avec la vie d'un ministre qui court à la mort? J'espère que votre amitié ne s'endormira pas. Franchement on pourrait faire plus mal. Si vous vous donnez la peine de relire mes dépêches, actuellement que les voilà non chiffrées et correctes, et que vous combiniez en même temps les difficultés de tout genre que j'ai à vaincre et le peu de moyens que me donne ma position nébuleuse, vous ne serez pas mécontent de ma correspondance. Et par exemple, depuis que Selle a fait paraître l'histoire de la maladie du roi, j'ai la satisfaction de voir que je vous ai parfaitement instruit. Il est vrai que sous le feu roi, à la fin d'un si long règne, on savait à qui s'adresser, et que maintenant il faut découvrir quelles seront les nouvelles portes auxquelles il faudra frapper. Mais je crois avoir passablement peint les hommes et les choses. Eh! que ne pourrais-je pas en ce genre! que ne découvrirais-je pas, si j'étais accrédité! . .

### LETTRE XXVII.

Dresde, 21 septembre 1786.

Je vous ai entretenu plusieurs fois, et notamment dans mes numéros XI et XIX de ce Boden. Je ne puis que m'en référer à ces mêmes signalements et détails.

Quant au nommé Dufour, dont le vrai nom est Chauvier, et qui a été garçon perruquier en France, si je l'avais cru important, je vous en aurais parlé plutôt, et même à fond; car c'est une des voies détournées que m'avait indiquées le prince Henri. Certainement il avait du crédit sur le prince de Prusse : ce crédit tenait, 1º à la persécution du feu roi, qui l'avait chassé; de sorte que, pour le faire revenir, il a fallu lui donner le nom de Dufour, qui est celui d'une famille de la colonie française; 2º à l'ennui; il dînait souvent en tête-à-tête avec le prince; et même il est arrivé dans les derniers temps à l'ennuyé présomptif de lui dire très-séchement : Tais-toi. Dufour était un de ceux avec qui je devais me lier, si le roi eût vécu encore quelque temps; et je le comptais au nombre des objets de la course que je projetais à Postdam. Mais, outre que, la mort étant survenue brusquement, il y aurait eu mauvaise grace à se tourner subitement d'un tel côté, les influences subalternes ont tout-àfait disparu dans ces premiers temps. Le nommé

Chapuis, homme qui n'est pas sans esprit et sans adresse, né dans la Suisse française, gouverneur du fils naturel du roi et le bien-aimé de madame Rietz; ce Chapuis, qui paraissait intéressant à connaître sous plusieurs rapports, et duquel en conséquence je me suis approché sous des prétextes purement littéraires; ce Chapuis n'a lui-même aucun point de contact en ce moment. Courir après ces gens-là, dans cette occurrence, ce serait se rendre suspect sans utilité. Je vous avais dit, au retour de Rheinsberg, numéro XI: « J'ai reçu une foule de com-« munications, qui se développeront au fur et à « mesure du besoin. » L'avénement au trône a reculé ce moment, Ce n'est qu'au sein de l'hiver et du carnaval qu'on pourra frapper à ces portes dérobées avec utilité et sans danger.

En général ce sont là plutôt des ressorts d'espionnage que des moyens d'influer. Ces gens-là ne pourront jamais rien sur le système extérieur politique, ou la puissance prussienne est finie. Il ne faut pas calculer ce pays-ci d'après le nôtre; il ne s'y trouve pas la même marge, ni pour les sottises, ni pour leurs compensations; et comme l'homme est à un certain point ce qu'il a besoin d'être, le roi de Prusse sera sage dans sa politique extérieure.

Tout ceci ne m'empêche pas de penser qu'il ne faille extrêmement surveiller une coalition de la Prusse et de l'Autriche; car ce système aussi peut se défendre; il est même le plus hâtif et le plus brillant, et le prince Henri n'en serait peut-être pas si éloigné qu'il le croit lui-même, à la moindre lueur

d'espérance. Mais je ne vois pas jusqu'ici le plus léger prétexte à soupçon : cependant je sonderai de près, à mon retour à Berlin, ce qui a pu y donner lieu. On peut bien croire que je ne m'endormirai pas sur cet objet, moi qui, depuis quatre ans, ai publié, dans un livre imprimé, mes craintes de ce genre, et qui n'ai commencé l'envoi des tables statistiques par l'Autriche que pour vous donner à considérer attentivement l'immense base de puissance que possède l'empereur, dont je ne saurais jamais regarder l'alliance avec nous que comme le chef-d'œuvre de l'habileté de M. de Kaunitz, et le type de notre légèreté indélébile. Au reste, on s'exagère ailleurs peut-être la puissance de l'empereur, autant que nous nous la diminuons; mais cela même est une raison qui pourrait porter à préférer au périlleux honneur d'être le champion de la liberté germanique le profit facile et décevant d'en partager les dépouilles; et voilà pourquoi voir venir me paraît moins de saison qu'il ne l'a été; car il est problable que le roi de Prusse, une fois engagé, ne se dévoierait pas; sa probité personnelle et sa baine pour l'empereur, jointes à l'antipathie des deux nations, et à l'opinion universelle qui fait regarder le chef de l'empire comme un prince sans foi, paraissent du moins le garantir.

Gertainement votre idée de Brunswick est lumineuse, et je n'épargnerai rien au monde pour la faire réussir : mais l'homme est bien circonspect, Hertzberg bien véhément, et la crise bien urgente.

J'ai causé avec plusieurs Anglais qui reviennent

des revues de l'empereur ; il s'y est montré très-affable et très-parleur, et il a surtout distingué un officier français, qui a fait le voyage à cheval pour ne pas laisser échapper sur sa route une seule position militaire. En général les troupes autrichiennes manœuvrent bien par compagnie, passablement même par régiment; mais lorsqu'elles sont rassemblées, elles ont une infériorité prodigieuse sur l'armée prussienne : on est unanime sur ce point. Elles n'ont pas su garder leurs distances, pas même en défilant devant l'empereur. Ce premier pivot de toute tactique leur est étranger, tandis que les Prussiens ont tellement l'habitude et la religion d'observer leurs distances, qu'il est inoui de les y voir manquer. On attribue l'infériorité de l'armée autrichienne sur la prussienne, 1º à ce qu'il y a dans son armée trop peu d'officiers et de bas officiers en comparaison du nombre des soldats; 2º à ce que, par une économie tout-à-, fait anti-militaire, l'empereur, dont les compagnies sont à deux cents factionnaires, garde à peine cinquante à soixante hommes sous les armes, et renvoie les autres chez eux, même malgré eux; de sorte que les trois quarts n'en sont jamais exercés; 3º à ce que ses troupes sont dispersées, morcelées par très petits détachements, et ne manœuvrent jamais ensemble que dans les camps, où se font même les exercices de détail; 4º à la très-infét rieure espèce des officiers. Les capitaines sont l'ame de l'armée prussienne; ils sont la partie honteuse de l'armée autrichienne, etc., etc., etc. En général

on prétend que le sort d'une guerre entre les deux nations, à généraux seulement égaux, est peu problématique, et doit presque certainement être favorable aux Prussiens dans la première campagne: or l'égalité de généraux n'existe pas. Laudhon, quoique vigoureux encore, ne peut pas durer long-temps; et d'ailleurs il a souvent dit qu'il ne commanderait jamais une armée qu'à quatre cents milles de l'empereur. Lascy, qui a toute la confiance de ce prince, et qui s'est rendu, dit-on, singulièrement nécessaire par la complication de la machine militaire; est d'une habileté douteuse. Personne dans cette armée ne peut lutter contre le duc de Brunswick, pas même contre Kalkreuh ou Moellendorf.

Des gens revenus assez rapidement de la Russie assurent que l'impératrice est bien, et que Ermenow l'a consoléé de ses longues douleurs sur la mort de Lanskoi. On dit aussi que Belsborotko gagne du terrain sur Potemkin, et je fais plus qu'en douter.

Je ne crois pas à la facilité de deviner les chiffres à la cinquième dépêche, je pense qu'en général ils sont plutôt surpris que devinés. La voie par la quelle ils le sont communément est la communi-cation officielle des pièces qu'une cour fait passer à une autre, et que le ministre a quelquefois la maladresse d'envoyer sous son chiffre ordinaire à jour connu : je n'ai pas à craindre cet écueil. En général cependant il faudraît avoir beaucoup de chiffres, et je vous prie de ne pas négliger l'occasion de m'en envoyer de nouveaux et de plus complets.

### LETTRE XXVIII.

Dresde, 24 septembre 1786.

Votre lettre du 4 septembre, que par mégarde vos secrétaires ont datée du 4 août, est venue me chercher ici assez tard, et je me hâte de répondre, sans renseignements écrits, et seulement de mémoire, dans la feuille ci-jointe, aux points principaux. Au reste, j'y avais répondu d'avance, et je ne crois avoir rien laissé échapper, du moins de ce qui était à ma portée; et je ne suis pas à me repentir d'avoir trop sacrifié aux égards et aux probabilités, lors de la mort du roi. J'aurais eu, si j'eusse suivi mon plan, l'avance de quatre jours sur tous les courriers diplomatiques; mais, je vous le demande, la conduite de notre légation a-t-elle été susceptible d'être devinée? Il en est des détails de la mort, comme de la nouvelle; je n'ai pas pu groire que, n'étant plus un secret, et devenant si faciles à scruter et à décrire, on vous en laissat chômer. Je l'ai pensé d'autant moins que certains ministres (et en vérité la plupart) me paraissent si embarrassés de la rédaction de leurs dépêches, que je ne les aurais pas soupçonnés de dédaigner la besogne, aisée : content d'ailleurs de vous avoir instruit, graces à des circonstances heureuses, de la marche de la maladie a comme peu de cabinets l'ont été, j'ai méprisé les détails devenus publics;

mais il y en avait d'assez piquants sur les deux derniers jours du roi, dont on pouvait se faire fête à bon marché, et qui ne sauraient être dépourvus de tout intérêt, même après la mort, lorsqu'il s'agit d'un mortel aussi extraordinaire au physique et au moral.

Sa maladie, qui aurait tué dix hommes, a duré onze mois sans interruption, et presque sans relâche, depuis le premier accès d'apoplexie asphyxique, d'où il revint par de l'émétique, et en proférant avec un geste impérieux, pour premiers sons, ces deux mots: Taisez-vous. La nature tâcha de sauver cette composition rare à quatre reprises différentes; deux fois par des diarrhées, deux autres fois par des éruptions à la peau; de sorte que les adorateurs d'un Dieu peuvent dire que le Créateur même a brisé cette forme, et que la nature n'a abandonné l'un de ses plus beaux ouvrages qu'après la totale destruction des organes, épuisés par l'âge, la contention continuelle d'ame et d'esprit pendant quarante-six années, les fatigues, les agitations de tout genre qui signalèrent ce règne de féerie, et la maladie la plus terrassante.

Cet homme est mort le 17 août, à deux heures et vingt minutes du matin; et le 15, où il sommeilla, contre son habitude constante, jusqu'à ouze heures, il avait fait encore son travail de cabinet, au milieu d'une très-grande faiblesse, mais sans manquer d'attention, et même avec une présence d'esprit et une concision rares pour tout au-

tre prince peut-être en pleine santé: aussi lorsque le 16 le roi régnant envoya à Selle l'ordre de se rendre à Postdam le plus tôt possible, parce que le roi avait perdu connaissance presque depuis le midi du jour d'auparavant, et qu'il était dans un sommeil léthargique, ce médecin arrivant à trois heures, et trouvant à Frédéric II du feu dans les youx, de la sensibilité dans les organes, et de la connaissance, au point que, n'étant pas appelé par lui, il n'osa pas se montrer, il jugea qu'il était sans ressource, moins à l'odeur cadavéreuse qu'exhalait sa plaie, qu'à ce que, pour la première fois, pendant tout le cours de son règne, il ne se rappela point de n'avoir pas expédié les affaires du cabinet, et c'était bien conclure: ce n'est qu'en mourant qu'il pouvait oublier son métier..... Les deux tiers de Berlin s'évertuent aujourd'hui à prouver que Frédéric II fut un homme ordinaire, et presque au-dessous dès autres. Oh! si ses grands yeux, qui portaient, au gré de son ame héroique, la séduction ou la terreur, se rouvraient un instant, auraient-ils le courage de mourir de honte, ces adulateurs imbéciles?

## LETTRE XXIX.

Dresde, 26 septembre 1786.

En causant avec un homme instruit qui revient de Russie, j'ai appris un fait qui m'était tout-à-fait inconnu, que M. de Vergennes sait sans doute, mais qu'à tout événement il ne m'a pas paru inutile de consigner ici, et d'autant moins qu'on pense plus que jamais à y donner suite.

Lorsqu'Hyder-Ali, s'avançant jusqu'au-delà de l'Orixa, était au plus haut point de ses succès, les habitants du nord du Bengale, dérangés dans leurs habitudes de commerce par le conflit des Anglais et de leurs ennemis, ont porté leur fer jusque sur les frontières de la Sibérie pour l'y vendre. Ce fait extraordinaire a été l'occasion d'une entreprise remarquable qu'a tentée la Russie en 1783. Elle envoya d'Astracan une flotte pour s'emparer d'Astrabat, afin de former un établissement sur la côte septentrionale de la mer Caspienne, et de pénétrer aussi dans l'intérieur des Indes. Cette entreprise a échoué; mais elle n'est pas abandonnée, et si peu, que l'on voit en ce moment à Pétersbourg un plan en relief des ouvrages dont on veut fortifier Astrabat.

De tous les projets gigantesques de la Russie, celui-ci est peut-être le moins déraisonnable, puisque la nature des choses le lui a indiqué, et qu'il y a déjà une navigation intérieure complètement établie depuis Astracan, par le Volga, la Mita, le lac Jemen, le Wologda, le canal de Ladoga et la Newa, jusqu'à Pétersbourg. Si jamais ce plan était suivi avec succès et activité, il faudrait une de ces deux choses, ou que l'Angleterre songeât sérieusement à une coalition avec nous contre le système du Nord, ou qu'elle laissât prendre toutes

sortes d'avantages sur elle à Pétersbourg; car on y aurait alors des intérêts tout-à-fait contraires aux siens, et il pourrait s'y former de terribles orages contre sa puissance aux Indes.

Que de révolutions et de chocs d'hommes et de choses occasionnera le développement des destinées de cet empire, qui asservit et domine successivement tout ce qui l'entoure et l'avoisine! A la vérité son influence sur chaque point paraît devoir être en raison inverse de leur multiplicité. Mais combien le nombre de ces points de contact ne s'augmente-t-il pas pour l'Europe? et sans se hâter de deviner le sort de la Turquie européenne. pour se les exagérer, si la Russie prend l'Ukraine polonaise, comme la manière dont elle cerne la mer Noire et dispose son commerce paraît indiquer clairement un dessein imminent, combien ne se multiplieront-ils pas encore? Quelle tête a donc l'empereur s'il est impossible de lui démontrer qu'il lui vaut mieux et des Turcs et des Polonais pour voisins, que cette étrange nation propre à tout, susceptible de tout, qui produit les meilleurs soldats de l'univers, et les hommes les plus malléables qui habitent ce globe?

Les différentes notions que j'ai acquises ici, où j'ai fait une moisson assez abondante, seront l'objet d'un mémoire particulier; elles ne sont pas assez pressées, et sont trop nombreuses pour entrer dans des dépêches. Mais je n'ai pu résister à une tentation assez chère, que voici. L'électeur fait faire par ses ingénieurs la topographie de la

L'électeur de Bavière continue à n'être point mal. Sa nouvelle maîtresse paraît ne devoir être qu'une fantaisie éphémère, et la faveur retourne déjà à l'ancienne maîtresse, madame de Torring-Seefeld, née Minuzzi.

### LETTRE XXX.

Berlin, 30 septembre 1786.

Vous aurez su sans doute par le courrier du mardi ce qui s'est passé lundi à la première cour de la reine; mais, comme je crois devoir quelques réflexions à ce sujet, je commencerai par les détails exacts.

La princesse Frédérique de Prusse, qui croyait que, selon l'usage très-sensé du pays, la reine jouerait avec des nationaux et non avec des ministres étrangers, avait arrangé M. d'Esterno pour sa table (c'est elle qui distribuait les parties). Elle a demandé à la reine qui elle nommait pour la sienne. La reine a nommé le prince Reuss, ministre de l'empereur, et le prince de Goethe; mais, cette manière d'éléphant imbécile ayant, après quelques secondes, déclaré qu'il ne savait aucun jeu, la reine lui a substitué M. de Romanzow, ministre de Russie. La princesse Frédérique, très-surprise, n'a pas osé ou n'a pas voulu faire de représentations, et, la partie de la reine arrangée, M. d'Esterno a refusé très-positivement, très-énergiquement et en mots fortement prononcés, celle de la princesse, disant que très-positivement il ne jouerait pas ce jour-là. Il s'est retiré aussitôt.

Tout le monde blâme la reine et M. d'Esterno. La première a fait une balourdise sans exemple; le second, dit-on à Berlin, ne devait pas refuser la fille du roi. Ce jugement est sévère peut-être. J'avoue cependant que je n'aurais pas refusé, parce qu'il ne faut, ce me semble, montrer l'insulte que lorsqu'on veut se tenir pour insulté; or il y aurait bien de la légèreté à prendre aussi sérieusement une gaucherie de la princesse la plus gauche qu'il y ait en Europe. D'ailleurs M. d'Esterno n'avait, à la rigueur, pas plus à se plaindre que tous les ministres royaux, puisqu'il n'y a point de préséance entre ministres; et peut-être serait-il imprudent de

vouloir l'établir; car ce serait assurément mettre tout au moins en question ce que la tradition, la tolérance universelle nous accordent : aussi, pour le dire en passant, milord Dalrymple, des qu'il a su que M. d'Esterno s'était plaint chez le comte Finckenstein, a-t-il été déclarer qu'il ne demandait le pas sur personne, mais qu'il ne souffrirait pas que personne voulût le prendre sur lui. J'aurais donc accepté la carte de la princesse, en disant très-haut et montrant la table de la reine : « Je vois que nous sommes ici pêle-mêle, et cer-« tainement le sort ne pouvait mieux me servir. » (Il y a prétexte pour appeler la princesse jolie.) Si j'avais cru devoir davantage à mon souverain, la cour d'après, j'aurais refusé sur la nomination de la reine, mesure violente et hasardeuse toutefois, et la réparation eût eu un grand éclat; au lieu de cela, ce n'est que l'insulte qui a fait sensation, et même une fort considérable dans le public. Maintenant M. d'Esterno acceptera-t-il, ou n'accepterat-il pas à la première invitation? s'il accepte, il sera constaté qu'ayant ressenti le procédé, il a pourtant joué le second. Et cependant comment refuser? J'ai proposé au prince Henri ce mezzo termine, qu'il y eût cour chez la reine douairière, qui, par sa circonspection et sa dignité naturelle, compte plus que la régnante, et que là M. d'Esterno fit sa partie avec le ministre de l'empereur, distinction d'autant plus marquée qu'il n'est jamais arrivé à cette reine de jouer avec les ministres étrangers.... Si le deuil d'épouse ne s'y oppose pas trop longtemps, il me semble que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Au reste, la reine a écrit au comte Finckenstein une lettre qui a dû être lue à M. d'Esterno, où le mot excuse est prononcé, et dans laquelle elle demande que le roi ignore tout; mais, dit-on, ce procédé a été public, et l'on veut que les excuses soient secrètes, puisqu'on demande le silence.

Au fait, l'important et le très-certain est qu'inconstestablement il n'y a eu nulle préméditation; que l'instinct déraisonnable de la reine l'a seul inspirée; que le comte Finckenstein et toute la cour en ont été fachés; que si le roi l'apprend, il en saura très-manvais gré à la reine, qu'il n'a pas vue depuis six semaines; qu'il la contrarie sur tout: qu'il a traversé tous les arrangements que, dans sa verve d'avénement, elle avait faits avec le maître de sa maison; qu'enfin jamais reine de Prusse, c'està dire la plus insignifiante des reines, n'a moins influé. Si donc il est vrai d'un côté qu'on n'a dans ce monde que la place qu'on y prend; que notre rang, très-déchu dans l'opinion, n'a pas besoin de déchoir encore, et que l'insolence russe, qui empiete infatigablement, a besoin d'être surveillée et traversée, il est parfaitement sûr aussi que le procédé de lundi est un fait isolé, qui ne vaut pas même de la bouderie dans une circonstance où la bouderie peut amener la froideur, et la froideur d'assez grandes révolutions, ou du moins des faux pas décisifs, que la cour de Vienne ou le cabinet de Saint-James voudraient bien occasionner, et dont ils sauraient profiter.

Tel est mon avis, puisqu'on me fait l'honneur de me le demander; qu'il me soit permis d'y ajouter que Berlin n'est plus une mission indifférente; il faut y être actif et mesuré, aimable et imposant. ferme et souple, loyal et rusé; en un mot, tout ce qui ne se réunit pas aisément. M. de Vibraye va demander cette mission, dans le cas où M. d'Esterno se retire ou passe ailleurs. J'en parle sans intérêt, puisque je n'ai pas lieu de présumer que, voulûton décidément me placer dans cette carrière, je débutasse par une mission de cet ordre; mais je dois dire que M. et surtout madame de Vibraye n'y conviennent pas. Lui est lourd et borné, plutôt turbulent qu'actif, timide que prudent, donneur de dîners que représentant; il n'a ni formes, ni élocution, ni yeux: elle, qui ne manque pas d'esprit, serait trop gaie, même à Paris; et, pour trancher le mot, son ton est mauvais et peu séant: mais, comme elle a du caractère, elle a les prétentions de la dignité avec les formes de l'étourderie; et comme elle mène d'autant mieux son mari qu'il croit être chez lui maître absolu, elle le rend raboteux, cassant, heurtant, outre qu'elle le séquestre; ce qui est partout, et surtout à Berlin, parfaitement disconvenant à un ministre de France. C'est un des inconvénients de M. d'Esterno.

Voici ce que j'apprends de plus capital sur le roi et l'administration, soit en absence, soit au retour : il est très-mécontent du stathouder. On prétend que vous devez être satisfait des déclarations du comte de Goertz. Je me tue de répéter que c'est à

présent qu'on ne peut plus suspecter nos intentions, puisque assurément, si nous voulions la destruction du stathoudérat, le prince d'Orange nous a fait beau jeu. Le prince Henri assure que, pourvu qu'on lui rende le droit de donner à La Haye l'ordre (et non pas des ordres), et un peu d'argent, le roi sera très-content. Je crois qu'il (le roi) sent la nécessité de ne pas s'enferrer dans son premier pas politique. Mais un fait que je puis vous donner pour certain, c'est que l'avis de Hertzberg a été de faire marcher dix mille hommes en Hollande; et qu'il a eu à cette occasion, en présence du roi, une prise très-vive avec le général Moellendorf. Jugez par là de ce qu'on peut attendre de la violence d'un tel ministre. Eh bien! tout cela n'empêche pas qu'en Prusse il n'ait été fait comte, et que son crédit ne paraisse bon.

Quant aux affaires intérieures, Schulenbourg baisse, quoi qu'en dise le prince Henri, ne fût-ce que parce qu'il ne revient pas sur l'eau. On assure cependant qu'il va être fait comte avec beaucoup d'autres; car on n'est pas économe de titres. La commission pour la régie commence à frapper de grands coups, mais sur les individus et non sur les choses: d'abord on a déclaré à Launay que le roi ne pouvait lui donner désormais que six mille écus annuels, au lieu de vingt mille qu'il avait, et qu'il fallait les accepter ou se retirer. Launay, furieux, et d'autant plus que dès long-temps il demandait son congé, de sorte qu'on pouvait sans inconvénient le traiter plus poliment, dit tout haut qu'il

va imprimer un compte rendu qui prouvera nonseulement que chacune de ses opérations a pour pièce justificative une lettre du feu roi, dont il a tempéré l'humeur fiscale beaucoup plus qu'il ne l'a provoquée, mais encore qu'il a refusé vingt marchés offerts par le roi, qui lui auraient valu des tonnes d'or. Le scandale de ce compte rendu, s'il ose le publier, sera fort grand, et, en dernière analyse, la commission sur ce pied fera plutôt l'examen du feu roi que de la régie, que l'on pouvait aisément prévoir s'être mise en règle. Les commissaires ont congédié Roux, le seul homme habile qui fût dans la régie, avec cinq cents écus de pension, et Groddard, homme insignifiant, avec le même traitement. Ils ont mis à la place Koepke et Beyer, à trois mille écus d'appointements, tous deux ne sachant rien, avec cette différence que le dernier est un travailleur exact et assidu; mais l'un et l'autre sont sans instruction et sans principes : en général il n'y en a point dans cette commission, et les commissaires ne savent pas du tout comment s'y prendre; il en sera de même ici de toutes les commissions, parce qu'indépendamment des inconvénients qui y sont attachés dans tous les pays du monde, il y a de plus dans celui-ci que, l'instruction y étant très-rare, elles seront long-temps fort mal composées; mais on veut faire des contents, placer des protégés, et surtout ne point avoir de ministre principal. Tant que cela durera, il y aura de l'embargo; et j'ai plusieurs raisons de croire que d'ici à quelques mois personne ne sera encore à sa vraie place, à celle qu'il est de sa destinée de garder: il ne faut donc pas se presser de juger.

Mais on peut dire que le roi a infiniment déplu au peuple, moins en refusant la fête préparée pour son retour qu'en évitant de rentrer par où la bourgeoisie l'attendait. « Il nous traite comme son oncle « nous a traités au retour de la guerre de sept ans, » ont dit les poissardes. Mais « avant d'agir comme « lui, il faut avoir fait les mêmes choses que lui. » En vérité, le peuple a quelquefois du hon sens.

Quant à la domesticité, on peut remarquer d'az bord un désordre total dans l'intérieur de la maison: nul maître, nul ordonnateur, nuls fonds assignés; la valetaille et l'office gouvernent Dufour ou Chauvier; je vous ai expliqué que ce n'était qu'un seul, sans influence aucune, et plutôt mal que bien traité, de même que tous les confidents subalternes. Le colonel Vartensleben, autrefois relégué en Prusse par son intimité avec le prince royal, prend de la faveur, à ce qu'on croit. Mais les deux hommes à observer sont Welner, qui, à ce qu'on assure, a la communication de tous les papiers ministériels, le rapport de tous les projets, la rédaction de toutes les décisions, et Bischopswerder, qui, outre le soupeon universel, dit avec trop d'affectation qu'il n'a aucun crédit sur le roi, pour ne pas en déceler dans un pays où l'on n'en sait pas jusqu'à dire qu'on n'a pas ce qu'en effet on n'a pas pour donner à penser qu'on l'a.

Pour ce qui est des plaisirs, on s'humanise. Un arrangement très-remarquable, c'est un quisinier

donné à la princesse Frédérique de Prusse, fille du premier lit; elle aura ainsi une espèce de maison: ce qui n'est autre chose, ce me semble, qu'un moyen peu honnête de se procurer des entrevues fréquentes et décentes avec mademoiselle de Voss, qui capitule; car elle a déclaré qu'il n'y a aucun suocès à espérer auprès d'elle, aussi long-temps qu'on verra madame Rietz. Celle-ci à été au-devant du roi à son retour; puis, traversant la ville comme un éclair, elle s'est rendue à Charlottenbourg, où le roi se trouve, et où elle séjourne. Elle prend au reste le prudent parti de se charger de la direction des plaisirs de ce prince, qui paraît mettre beaucomp de prix à une nouvelle jouissance, quellé qu'elle soit.

Un fait que je ne saurais garantir, mais que l'on se dit à l'oreille, c'est que l'Angleterre prodigue les caresses et les offres réitérées de traité de commerce, sous les conditions les plus avantageuses, et que la Russie elle même n'a pas épargné les avances ; ce qui est centain, c'est que nos empenis et leur parti font beaucoup sonnen que nous vernons de réformer dix mille hommes, ce qui prouve bien, disentils, que nous ne pensons pas à en imposer aun cours impériales.

Je puis certifier encore que le grand-duc et la grande duchesse, qui, depuis long-temps, n'avaient pas donné signe de vie au prince Henri, lui ont écrit des lettres charmantes; cela n'empêche pas Romanzow de redoubler de mauvais propos, et de mâme qu'il depandait, la veille de l'anterrement

du roi, dans un cercle, si on illuminerait le lendemain, il appelle illumination de cinq chandelles la nuit du deux (journée des hommages), où l'on a ordonné d'illuminer. — A propos d'hommages, le prince Henri est admis à prêter le serment par écrit, et cette faveur n'a pas peu redoublé ses fumées. Il parie toujours pour l'expulsion de Hertzberg, qui a lu hier à l'académie un pompeux compte rendu de son voyage en Prusse, et que tous les récipiendaires ont suffoqué d'encens; cela est complètement maladroit,

Je finirai par un mot sur la Saxe: je ne crois pas l'électeur d'une bonne santé; il se dessèche visiblement, et l'exercice violent qu'il fait par système, et qu'il soutient avec son invincible opiniatreté, l'avance; il n'aura point de garçons, et l'on ne saurait exagérer l'imbécillité cafarde de ses frères, qui d'affleurs ne sont point mariés, et d'où il suit que les futurs contingents menacent prodigieusement ce beau pays. Marcolini voyage en Italie, comme je l'ai dit, et l'on pense qu'une de ses commissions est de chercher une femme pour le prince Antoine. Le prince Henri, qui craint que le choix ne tombe sur la Toscane, ou quelque autre alliance autrichienne de l'empereur, a eu l'idée de lui donner mademoiselle de Condé, ce qui nous assurerait de l'électorat et de l'électeur. Je donne ce projet comme je l'ai reçu.

P. S. J'ajouterai, quant à la carte que je me suis décidé à faire copier fortivement, qu'elle porte sur la partie la plus importante de la Saxe, et que tous les ministres étrangers sans exception, M. de Vibraye à la tête, sont convaincus que l'électeur ne la laisserait pas voir à son frère. Une trouvaille plus précieuse encore, c'est celle du cadastre de 1783, rédigé avec une grande exactitude, et contenant une répartition détaillée de la richesse territoriale. Je le fais copier à la hâte, et crois n'être pas improuvé. M. de Vibraye quitte Dresde, et n'y veut pas retourner: c'est un joli poste, et très-bon pour observer l'empereur et le roi de Prusse.

Boden est en chemin pour venir ici; on le croît assez présomptueux pour solficiter la mission de France. Il échouera, ou le cabinet de Berlin se fera tort. C'est toujours M. d'Alvensleben que le roi vous destine: je vous en ai parlé de Dresde, où j'ai beaucoup causé avec lui; c'est assurément un homme instruit et sensé. M. d'Entragues était intimement lié avec lui, et il est resté son ami. Il sera fort aisé de faire venir M. d'Entragues, qui est à Montpellier, soit pour diriger, soit pour surveiller son début.

SECOND P. S. Le prince Henri a été mandé ca matin par le roi pour affaires, et prié d'aller dînes à Charlottenbourg. Il me l'a fait dire, et de me trouver à cinq heures chez lui. Je ne pourrai rien ajouter à ce chiffre énorme; mais je veux répéter ici que la nouvelle des dix mille hommes proposés par Hertzberg est de toute certitude: elle m'a paru si importante, combinée avec l'affaire de Hattem et d'Elbourg, qui me semble démontrer invinciblement que M. de Hertzberg avait promis des long-temps, dans cette correspondance secrète dont j'ai parlé, l'assistance armée du nouveau roi; cette nouvelle, dis-je, m'a paru si importante, que j'ai cru devoir en faire avertir M. d'Esterno, par une voie qu'il ne peut pas deviner me tenir.

Au reste, et relativement à l'intrigue de cour ici, j'ai la preuve que le prince Henri dit tout au prince Ferdinand, qui dit tout à sa femme, qui trahit à beaux deniers comptants le prince Henri. Heureusement l'énorme stupidité de cette princesse émousse son influence, et glace la bienveillance que le roi voudrait avoir pour elle.

# LETTRE XXXI.

Berlin, 3 octobre 1786.

J'ai eu fout peu de temps pour le courrier d'aujourd'hui, la journée d'hier ayant emporté pour la cour tous mes moments depuis six heures du matin jusqu'à la nuit. Cette cérémonie des hommages était imposante, malgré l'angustie du lieu où les était imposante, malgré l'angustie du lieu où les était imposante, malgré l'angustie du lieu où les étaits ont été reçus. Comme les idées morales entrent pour heaucoup, même à notre jusu, dans nos sensations physiques, ce tribut d'égards payé, par le despotisme armé à la nation qu'il gouverne, cette espète de colloque paternel entre le roi et ce qu'en appolle les états, qui établit en quelque soutsuine corélation d'engagement, et auquel il ne manque qu'un peu plus de dignité du côté des députés, et du moins l'apparence d'une délibération, plaisent à l'ame et remplissent la tête de hautes et touchantes rêveries. A un prince-qui saurait penser, je ne voudrais que le contraste de cette cérémonie avec le serment militaire, et des émotions différentes qu'elles excitent, pour lui faire sentir s'il est donc vrai qu'une monarchie ne repose que sur la force, et si la pyramide deit porter sur la base ou sur la pointe.

Après le discours du ministre de justice (Reek) aux états, après la harangue du premier ordre (les ecclésiastiques), conduit par le prince Frédéric Brunswick, prévôt du chapitre de Brandebourg, le serment des nobles, l'énonciation et la confirmation des priviléges, la nomination des graces, faites par le ministre de Hertzberg (le ministre de Schulembourg est du nombre des nouveaux comtes), le roi s'est avancé sur un halcon extérieur, où l'on avait pratiqué un fort beau dais, pour recevoir les hommages du peuple et son serment. La bourgeoisie était rassemblée par tribus, jurandes et corps de métiers, dans la place vis-à-vis du château. Tous les symptômes d'une joie tumultueuse sont ici comme ailleurs l'effet sympathique, j'ai presque dit contagieux, d'un grand nombre d'hommés rase semblés pour en voir un élevé au-dessus de leurs têtes, qu'on appelle leur souverain et leur maître, et de qui dépendent en effet la plupant des biens et des maux qui les attendent. Il faut remarques

cependant que l'ordre a été meilleur, et le jour et la nuit, qu'on n'aurait droit de l'espérer dans toute autre grande ville. Il est vrai que l'on ne distribue ici ni vins, ni cervelas, ni argent; les largesses se divisent par quartier, et par la main des pasteurs et des magistrats. Il est vrai aussi que les passions de ce peuple ressemblent à peine aux émotions des autres.

Le roi a donné à dîner à six cents et tant de personnes. Tout ce qui était noble a été invité. Sur la proposition qu'on m'a faite d'y rester, j'ai répondu qu'il n'était question apparemment que des nobles nationaux, et que, si l'on eût voulu admettre les étrangers à cette faveur, on leur aurait sans doute fait l'honneur de le leur dire. Tous les Anglais et presque tous les Français se sont retirés comme moiret avec moi.

Les illuminations étaient médiocres; on en a remarqué une où l'on avait enveloppé de crêpe tous les lampions, de sorte que leur lumière était pâle, triste et vraiment funéraire. Cette idée est d'un Juif, et c'est devant sa maison qu'elle a été exécutée. Ceci me rappelle un beau trait du sermon qui a précédé la cérémonie : il était prononcé dans l'égise luthérienne; le ministre de la communion dominante a invoqué long-temps, et même avec assez d'onction et d'énergie, la tolérance, « cette « heureuse et sainte moisson que les provinces « prussiennes doivent à la maison qui les gouverne. » 15 e vovis énvoie les meilleures médailles qui aient éta frappées; gardez-les pour vous, car on en va

distribuer aux ministres étrangers, qui sans doute les feront passer. Il y en a en or, mais je les ai trouvées trop chères pour leur beauté. Chaque général en activité de service en a reçu une grande, dont le prix est de quarante-huit écus. Chaque commandant d'un régiment en a reçu une petite, dont le prix est de six ducats. La grande est bonne, la petite très-médiocre. (Je parle de celles qui ont été distribuées hier, et seulement de la ressemblance.)

4 octobre 1786.

La journée des hommages et ses préparatifs ont consumé tout le temps et obstrué toutes les sociétés depuis le dernier courrier; ainsi peu de choses à mander aujourd'hui. Le prince Henri avait été invité l'autre jour, principalement, je crois, et quoi qu'il en dise, parce que M. de Custine père dînait avec le roi. Cependant avant le diner le roi parla au prince de la Hollande, et se plaignit de ce que les paroles de M. de Veirac, qui avait dit à M. de Goertz ne pouvoir se mêler de rien, étaient en contradiction avec les promesses du cabinet de Versailles. La Hollande donne de l'humeur, cela est naturel; et cependant, comme je le dis sans cesse, « quelle plus belle occasion de se désintéresser que « celle où le stathouder, contre toute raison et toute « convenance, a pris un parti violent et décisif, peu « de jours avant l'arrivée du conseil que lui desti-« nait le roi? » J'ai eu une scène fort vive sur la Hollande avec M. de Hertzberg: patience, fermeté, un peu d'astuce de ma part; violence, emportement

et déraison de la sienne. Il me paraît clair qu'il suit en Hollande une marche secrète.

A propos de M. de Custine, il fit attendre une heure le roi pour diner. C'est une triste destinée qu'a la France d'être toujours, en quelque sorte, représentée par certains voyageurs dans des circonstances délicates. Un duc de la Force, au milieu d'une société ennemie demande au duc de Brunswick: A propos, avez-vous servi, vous, Monseigneur?.. A Dresde, en pays cérémonieux et circonspect, où votre légation a fort déplu, ce même questionneur impitoyable, venant de voir la collection de pierres précieuses la plus immense qu'il y ait en Europe, dit à l'électeur, en plein dîner : « Cela est bien ; oui, « fort bien : combien cela vous a-t-il coûté, Mon-« seigneur? » Un M. de Poix, à Postdam, huit jours avant la mort du roi, dînant avec le prince de Prusse, entend nommer M. de Heymar: il s'écrie: « A pro-« pos, j'oubliais que j'ai une lettre de lui à vous « remettre; » et cette lettre, il la jette au prince au travers de la table. Il aura regardé sans donte cette familiarité comme toute simple, lui qui, à Prague, en prenant congé de l'empereur, a saisi et secoué sa main, et témoigné toute sa satisfaction d'avoir vu ses manœuvres et renouvelé connaissance avec lui, et c'est M. de Custine qui raconte ici cette anecdote, que dix Anglais présents n'auraient au reste pas laissée à terre, quand il ne se serait pas donné la peine de la ramasser. Pourquoi laisser voyager de telles gens, qu'il est aisé de retenir par leurs places? Il est impossible de s'exagérer le

tort que font ces ridicules pasquinades dans un moment où les malveillants sont si nombreux, et où ils voudraient faire juger la nation sur ces échantillons. Remarquons, au reste, à propos de MM. de Custine, qu'autant le père est fou, physiquement fat, fou d'une manière démesurée et dégoûtante, autant le fils est un sujet d'une grande espérance, et réussit universellement. Je ne connais pas un aussi jeune homme qui joigne à plus de modestie. plus de raison; à une timidité plus décente, un plus grand talent d'observation; à des formes plus agréables et plus douces, plus d'activité sage et mesurée. Sans doute ces qualités ressortent mieux par l'extravagance du père; mais elles existent toutes, et sur des bases solides, puisque c'est probablement le spectacle continuel des travers du père qui en a fait naître l'aversion au fils. C'est un des plançons que je connaisse les plus propres à être transplantés dans la diplomatie.

Le roi fut tout hier froid et taciturne; pas une émotion, pas un mot gracieux, pas un sourire. Le ministre de Reek, qui harangua les états au nom du roi, promit dans son discours que sous ce règne on ne mettrait jamais de nouvel impôt, et qu'on diminuerait même ceux qui existaient. Lui a-t-on dit de le promettre? ou l'a-t-il pris sur lui? C'est ce que j'ignore et ce qu'on met en doute.

Le roi avait eu avant-hier des tracasseries domestiques et une scène de jalousie à Charlottenbourg, de la part de madame de Rietz; il s'en ressentait peut-être encore hier: quoi qu'il en soit, le discours de son ministre de justice valait mieux que sa contenance, quelque belle représentation physique qu'il ait en effet. Il part toujours le 5 pour la Silésie, et n'en revient que le 17.

On meuble une partie du château, mais trèssimplement.

On a fait publier que ceux qui avaient des expectatives de fiefs se présentassent; que leur expectative était anéantie, et qu'ils ne pourraient revenir à la charge que lorsqu'il y aurait un fief vacant à solliciter, mais non demander une expectance, comme cela se dit.

J'ai vu une relation de ce qui s'est passé en Prusse. Celui qui l'a écrite a rencontré des expressions très-exaltées pour peindre l'enthousiasme, et à côté ce mot du roi : « Je trouve la Prusse bien « malade, mais je la guérirai.»

Le comte de Kaizerling, qui avait beaucoup perdu dans la guerre de sept ans et éprouvé de mauvais traitements du feu roi, après en avoir été très-accueilli, a reçu en prêt cent cinquante mille écus sans intérêts, pour trente ans.

L'évêque de Warmie sera ici, dit-on, sous trois semaines; c'est un homme très-aimable et léger comme un Polonais, qui a été fort bien avec le prince de Prusse. Le roi paraît s'en souvenir; il est de beaucoup celui que le roi a le mieux traité en Prusse.

C'est en novembre que le roi arrêtera les états de dépense et de recette.

P. S. J'oubliais de vous dire que le prince Henri

· a été fort caressé hier, pour un jour aussi nébuleux. Il a dîné et soupé avec le roi, et l'a conduit en tête-à-tête voir les illuminations.

Second P. S. Je reviens de la cour; les ministres étaient pêle-mêle; mais, comme les deux ministres impériaux étaient ensemble, le roi a tenu une marche rétrograde assez singulière. Le hasard faisait que, vu la quantité d'Anglais à présenter, milord Dalrymple était le plus près de la porte du roi, et précédait les ministres impériaux. Le roi a débuté par ceux-ci, puis il a retourné à milord Dalrymple, après quoi il a descendu beaucoup plus bas vers M. d'Esterno, et ne lui a parlé que pour remercier en général les ministres étrangers de leurs illuminations. Cela n'est peut-être que hasard; mais tout est remarqué. Si cette intervention des usages durait, je crois qu'il faudrait faire sentir qu'elle déplaît; car le bruit de la haine du roi pour les Français se renforce tous les jours, et ces bruits-là produisent quelquefois la réalité de ce qu'ils annoncent.

# LETTRE XXXII.

Berlin, 4 octobre 1786.

Il paraît très-probable que c'est l'habitude qui aura raison, et que Frédéric-Guillaume ne sera jamais que ce que son oncle le pénétrant l'avait deviné. Il est impossible de s'exagérer la turpitude des détails de son intérieur, quant au désordre et à la perte de temps. Les valets redoutent sa violence, mais ils sont les premiers à tourner en dérision son incapacité. Pas un papier n'est en ordre, pas un mémoire apostillé, pas une lettre personnellement ouverte; nulle puissance humaine ne lui ferait lire quarante lignes de suite. C'est tout à la fois la secousse de la violence et la torpeur de la nullité. Son fils naturel, le comte de la Marche, le tire seul de sa léthargie; il l'aime à l'adoration. Son visage rayonne lorsqu'il l'aperçoit, et tous les matins il s'occupe long-temps de cet enfant; c'est-là même, dans ses plaisirs, la seule chose périodiquement régulière; car les heures sont d'ailleurs absolument interverties et imprévoyables. L'humeur de l'autre jour, par exemple, que j'ai crue la suite de l'orage de la veille à Charlottembourg, m'a fait remonter aux détails occasionnels : c'était une querelle de musique. Le roi voulait un concert de chambre, il avait demandé vingt-deux musiciens; il comptait exécuter luimême; sa basse était prête et d'accord. Quatorze musiciens seulement arrivent; emportements, menaces, violences. Les valets-de-chambre se rejettent sur Kalikan, chargé de commander la musique. Kalikan est mis en prison. Duport, le fameux violoncel, et par conséquent le musicien favori, est venu au secours de Kalikan; il a remis au roi la lettre que les valets-de-chambre avaient inter-

<sup>1</sup> Mort l'année dernière 1787. (Note de la première édition.)

ceptée. La colère a été furieuse; tout le monde a fui; mais cette prévarication subalterne n'a d'ailleurs eu aucune suite. Pauvre règne! pauvre pays!

Je crois deux choses: l'une que le roi a conque l'idée et l'espoir de devenir un grand homme en se faisant Allemand, purement Allemand, et narguant ainsi la supériorité française; l'autre, qu'il est déjà résigné au fond de l'ame à laisser les affaires à un ministre principal: peut-être ne se le dit-il pas tout haut à lui-même; mais au moins se dit-il tout bas i en bien! le pis aller sera d'appeler le duc de Brunswick ou mon oncle.

La première de ces conceptions est l'ouvrage et le chef-d'œuvre de Hertzberg. Cet homme a dit et pu dire : « Il ne vous reste qu'une manière d'être « quelque chose, c'est de donner une impulsion « à votre nation, qui doit dater de votre règne un « nouveau genre de gloire; vous ne pouvez la don- ner, cette impulsion, qu'en vous mettant à sa « tête; que serez-vous jamais comme Français? le « faible imitateur de Frédéric II. Comme Allemand, « vous serez original, vous serez vous - même ré- « véré dans la Germanie, adoré de votre peuple, « prôné par les gens de lettres, considéré en Eu- « rope, etc., etc. » Le mot de l'énigme est que Hertzberg a cru ce chemin le plus court pour être le ministre principal.

Mais la force des choses en demande ou elle en demandera bientôt un autre. Ce pays-ci, quoique servile, n'est pas façonné à l'esclavage ministériel;

et Hertzberg, long-temps subalterne, plus astucieux qu'habile, plus faux que fin, plus violent que tranchant, plus vain qu'ambitieux, vieux, infirme, ne promettant pas une longue durée, ne saurait les y assouplir. Il leur faut, quelque loin que pousse ses prétentions ce Welner, tant écouté aujourd'hui qu'on ne peut discerner que de trèsprès son influence; il leur faut un homme dont l'existence domine toutes les hiérarchies, et le nombre n'en est pas grand. Encore une fois, je ne vois que deux hommes en mesure, le prince Henri et le duc de Brunswick. Au désavantage de n'être pas ici, ce dernier joint celui de devoir être bien redoutable à un prince faible et inappliqué, mais vain et jaloux, qui peut croire que le prince Henri ne fera pas à sa réputation le même tort qu'un prince qui ne peut se déplacer et vivre ici habituellement que comme premier administrateur, et sans qu'on puisse élever le moindre doute à cet égard : aussi les actions du prince Henri haussentelles tous les jours malgré ses maladresses, moins jactancieuses pourtant depuis quelques semaines; et, au lieu de ne revenir du Rheinsberg, où il retourne pendant l'absence du roi, qu'à la mi-décembre, comme il y comptait, il sera ici le même jour que son neveu.

Cependant, indépendamment des défauts personnels du prince Henri et des écoles qu'il fera indubitablement, comment concilier ce système allemand et la haine des Français avec la confiance accordée à ce prince? Les symptômes de cette haine, soit systématique soit naturelle, se confirment mieux tous les jours. En renvoyant Roux et Groddart, Roux, dont le vrai crime peut-être est d'avoir entretenu une Juive que le prince de Prusse désirait, et de s'être obstiné à ne se prêter à aucun accommodement, le roi a dit : « Voilà donc « un de ces b..... dont je me suis défait. » Un marchand français lui apporte des gentillesses; il répond durement : J'ai pour sept millions de ces drogues-là, tourne le dos, et ne rouvre la bouche que pour dire : « Qu'il n'aille pas chez la reine au « moins, car il ne serait pas payé. » Sans doute le trait n'est pas blâmable; je ne note que la forme. Boden, passablement recu, à cela près que pour toute consolation de sa fièvre quarte on lui a dit: « Allez-vous en à Berlin, et tenez-vous y en repos, « car vous en avez pour trois mois : » ce Boden lui disait : « J'aurais eu deux mille commissions pour «votre majesté, si j'eusse osé m'en charger...--Vous «avez bien fait de les refuser,» lui a répondu le roi, et d'un ton si rogue que Boden n'a pas même osé remettre les lettres de Dusaulx et de Bitaubé. Launay est traité avec dureté et même tyrannie; il a été détenu dans sa chambre lors de la visite de ses papiers, indépendamment des arrêts généraux qui lui ont été donnés dans la ville de Berlin. C'est un Délâtre, son ennemi personnel, qu'on lui oppose sans cesse, et qu'on a fait venir pour lui servir de délateur; homme sans honneur et sans foi. soupçonné de grands crimes, dilapidateur des deniers du roi, libelliste forcené, dénoncé par

notre cour même à celle de Berlin, qui la fit remercier ministériellement il y a deux ans de ses procédés à cet égard. Je dis qu'on l'a fait venir; car, devant quatre-vingt mille écus au roi, se sorait-il hasardé sans sauf-conduit et provocation? Il est clair que Launay est persécuté comme régisseur et comme Français. A ce propos on croit le projet de congédier la Régie à la Trinité, époque où l'on apure les comptes, décidément arrêté. C'est là le grand holocauste qu'on offre à la nation; mais qui couvrira les vides des revenus? car enfin cette Régie a rendu l'année dernière six millions huit cent mille écus d'Allemagne; et nonseulement il est impossible de remplacer ce déficit immense, mais il est aisé, quand on connaît ce pays, de prévoir que des régisseurs allemands percevraient à peine la moitié de cette somme.

Que produira la convocation des conseillers provinciaux et de finances et des députés des négociants? Des plaintes et pas un projet qui ne soit isolé, partiel, et en contradiction avec le système général, tel du moins que l'offre la nature des choses; car d'ailleurs il n'en existe assurément pas encore.

Je reviens et dis: tous ces procédés et ces projets sont contre le système personnel du prince Henri. Fait-il passer son ambition avant tout (il est bien loin d'en avoir la force), ou dissimule-t-il pour arriver? Je ne crois pas qu'il en soit capable avec suite; je crains plutôt qu'il ne soit encore une fois la dupe des caresses qui, cependant, il faut l'avouer, sont plus substantielles et plus marquées qu'elles ne l'ont été jusqu'ici. Je crains surtout qu'il ne se hâte trop, et qu'avide de recueillir la moisson du moment, il ne néglige les semailles pour l'avenir.

Le roi a donné au ministre de justice de Reek une boîte de coquilles pétrifiées, enrichie de superbes diamants (estimée douze mille écus); pareille boîte au ministre de Gaudi et dix mille écus; pareille boîte au général Moellendorf; un beau solitaire au marquis de Lucchesiui, et une bague de diamants au lieutenant de police Philippi. Il a fait aussi démonter trois boîtes garnies de diamants, dont on a fait trente bagues, qu'il a emportées pour les distribuer en Silésie.

N. B. Launay n'a point eu l'alternative d'accepter six mille écus ou son congé; il a reçu seulement, sous la forme d'ordre, avis que ses appointements étaient réduits à six mille écus.

M. de Hertzberg a donné aujourd'hui un grand dîner d'étrangers, où se trouvait le nouveau ministre d'Espagne, et où n'étaient invités ni M. d'Esterno ni aucun Français, affectation d'autant plus marquée que tous les Anglais, Piémontais, Suédois, et non-seulement les ministres étrangers, mais les envoyés pour complimenter, y étaient rassemblés. M. d'Esterno s'en venge convenablement: il donne demain un très-grand dîner où M. de Hertzberg est invité.

P. S. M. Ewart, secrétaire de la légation an-

glaise, m'a dit hier, devant quinze personnes, M. de Hertzberg appuyant du geste et de la voix, ces propres mots: « Le stathouder est, par la con« stitution, le pouvoir exécutif en Hollande, ou, « pour le dire plus clairement, il est précisément « en Hollande ce qu'est le roi en Angleterre.» J'ai répondu du ton le plus froidement ironique: « Il « faut espérer cependant que les Hollandais ne lui « couperont pas la tête.» Les rieurs n'ont pas été du côté de M. Ewart.

Boden m'a fait remettre vos paquets. Les extraits des plaidoyers Linguet, qui sont excellents (je parle des extraits), ont parfaitement bien réussi. Ne manquez pas, je vous en prie, de m'en envoyer la suite. Vous ne pouvez mieux m'achanlander que par les choses de ce genre. Il y a un accroc sur Alvensleben; c'est Hertzberg qui soutient Goltz.

Le numéro LXXVIII du courrier du Bas-Rhin est si insolent pour le roi de France et son ambas-sadeur, qu'on ferait hien, je crois, d'en porter des plaintes ministérielles : cela réprimerait un peu Hertzberg, qui est le compère de Manson, et qui en fera bien écrire d'autres si cette lubie passe impunément. Or on ne sait pas ce que sont les gazettes pour les Allemands.

### LETTRE XXXIII.

Magdebourg, 9 octobre 1786.

Le hasard m'a découvert, en sortant de Berlin, que l'homme qui est resté quatre jours enfermé dans l'appartement du prince de Hesse (de Rothembourg) n'est autre chose que ce Croisille, autrefois Saint-Huberti, ancien mari de notre célèbre Saint-Huberti, dont le mariage a été cassé; conseiller Bonneau du prince de Prusse, et, pour le compte de sa propre femme, banqueroutier, faussaire; en un mot, chevalier d'industrie de l'ordre le plus méprisable, et dont tous les étrangers nous disent: Comment cet homme peut-il être officier chez vous? Je ne m'étonne plus si le prince de Hesse a été froidement reçu par le roi. Venir tout exprès pour s'efforcer d'exploiter la mine de corruption qu'on croit s'être assurée par la connaissance des faiblesses d'un souverain; fonder des succès sur la mauvaise opinion qu'on a de lui, et l'afficher en quelque sorte par une course rapide de Paris à Berlin, dépourvue de tout autre prétexte, puisque le prince de Hesse et son menin ne sont restés que cinq jours, et sont déjà repartis pour Paris; c'est tout à la fois une conduite bien méprisable et une intrigue bien gauche. Je crois qu'il importe que l'on dise très-haut et avec un ton de dédain fort ironique, tout ce qui peut faire sentir, sans s'abaisser à le

dire nettement, que notre cabinet est complètement étranger à cette manœuvre; car des demimots, que j'ai entendu lâcher à des malveillants, me persuadent qu'on ne demanderait pas mieux que de lui imprimer cette tache.

J'ai fait route de Brandebourg à Magdebourg avec le comte Hatzfeldt, envoyé de l'électeur de Mayence pour complimenter le roi, et le baron de Geilling, envoyé du duc de Deux-Ponts pour le même objet. Celui-ci, ancien capitaine de hussards à notre service, est un bel imbécile qui ne peut avoir été choisi que comme frère de madame d'Eisbeck, maîtresse du duc. L'autre est un homme rempli d'aménité et dont l'esprit et les connaissances méritent de l'estime. Il paraît qu'il restera quelque temps à Berlin pour démêler le chaos. J'ai beaucoup causé sur Mayence; l'électeur est mieux, et cependant il ne promet pas une longue durée. Il paraît que les deux prétendants les plus en mesure d'arriver après lui sont M. Fechenberg (toutà-fait autrichien) et M. Dalberg, homme de l'habileté duquel on a la plus haute idée, dont on connaît peu les affections politiques, et qui dissimule comme Sixte-Quint encore moine.

Cette cour semble, quant à présent, très-montée contre l'empereur, qui ajoute au reste chaque jour, par une foule de traits particuliers et publics, réellement inconcevables, à la haine universelle. On ne saurait s'exagérer l'effet qu'ont produit sa réponse à la requête des Hongrois : Pueri sunt vueri : pueri puerilia tractant, et l'abolition violente de tous leurs priviléges...; mais d'un côté les grands propriétaires sont à Vienne enchaînés par leurs places, presque gardés à vue, et véritablement les otages de l'esclavage des Hongrois; de l'autre, l'aristocratie étant infiniment odieuse au peuple, il n'y a dans ce superbe et redoutable pays ni unité d'intérêts ni centre de réunion; et les troupes réglées sont postées et munies d'artillerie, soutenues de vétérans, de colonistes, etc., etc.

Au reste, un Anglais, fort mon ami, et très-bon observateur, que je viens de retrouver ici et, qui a fait tous les camps de l'empereur, en s'extasiant sur les formidables bases de sa puissance, la Hongrie, la Moravie, la Bohême, la Galice, etc., avoue que l'infériorité de ses troupes sur l'armée prussienne a infiniment passé son attente; il assure qu'il est impossible, soit relativément à l'instruction ou à la composition des officiers; soit quant aux talents militaires de l'empereur, qui sont précisément nuls, et tellement que son esprit paraît obstrué pour ce genre de combinaisons; qu'il est impossible, dis-je, de comparer les deux nations, avec cette différence cependant que l'empereur peut faire sortir autant d'hommes de la terre que Cadmus, et que l'armée prussienne anéantie ne peut plus renaître que de son trésor. Si jamais un homme paraît sur le trône autrichien, c'en est fait de la liberté de l'Europe. La santé de l'empereur paraît mauvaise; son activité se ralentit peu à pen; cependant il outrepasse encore de beaucoup ses forces personnelles; mais ses projets ne paraissent plus que des velléités d'un agonisant qui rêve la convalescence. On le croit dans ce moment très en froid avec l'impératrice de Russie.

### LETTRE XXXIV.

Brunswick, 14 octobre 1786.

Si je cours la poste, vous voyez que ce n'est pas par dissipation. Eh! de bonne foi, quelle vie convient moins à mes goûts naturels que cette activité oiseuse, si je puis parler ainsì, qui, me précipitant dans toutes les cohues, dans les sociétés les plus fastidieuses, dans la perte de temps qu'entraîne en général le tourbillon des cercles allemands, qui s'appellent des entre-nous quand on n'est que trente personnes, me ravit à l'étude, à mes recherches favorites, à mes propres pensées; et me force à me plier sans cesse à des formes qui m'étaient si étrangères, pour ne pas dire si odieuses. Vous qui menez une vie fort agitée, mais du moins dans des sociétés d'élite, vous devez éprouver, malgré tout l'à-plomb que vous a donné la nature, combien il est difficile de passer brusquement de la dissipation sociale à la méditation du cabinet. Cette première est cependant absolument nécessaire pour connaître, sinon les hommes, du moins tels ou tels hommes, indépendamment de ce qu'elle est indispensable pour se ménager les aparté qui

instruisent des faits courants et font deviner coux qui les suivront : il faut galoper cinq jours avec un prince, et le suivre dans toutes les sinuosités physiques et morales de sa vie publique et privée pour avoir le droit ou l'occasion de faire une question, ou, ce qui est préférable, pour lui surprendre un mot qui équivaille à la question et à la réponse. Mais qui sait cela mieux que vous? Je ne veux que vous faire sentir que mes excursions ne sont pas le fruit du hasard, encore moins celui de la fantaisie. Ajoutez que chacune de mes courses complète des connaissances locales, sur lesquelles je me suis imposé de n'être pas satisfait légèrement. J'espère que vous verrez entre autres, par mon mémoire sur la Saxe et par celui sur les états prussiens, qui sont de vrais ouvrages, et qu'à la vérité vous ne recevrez que dans quelques mois, que j'ai soigneusement approfondi les pays que je yeux connaître, et que je les ai étudiés autant dans les hommes que dans les livres, avec cette différence cependant que j'ose à peine me confier à l'assertion orale de l'homme le mieux instruit, lorsqu'il ne m'apporte point de preuves écrites. La nécessité de cette espèce de conscience superstitieuse que m'impose presque machinalement l'acte de prendre la plume, m'a été démontrée dans trop de circonstances pour que j'y renonce jamais.

Cependant où marché-je dans cette route pénible? Si je m'en rapporte au peu de comptes rendus que votre amitié a daigné me faire de la sensation qu'ont produite mes dépêches épurées, ar-

rangées, embellies par vous (car comment soigner ce qu'on écrit au moment, au jour le jour, avec la rapidité de l'éclair, et sans avoir le temps de relire), on en est content : si j'en juge par les symptômes redoublés de l'extrême inattention que suppesent les longs silences sur les questions les plus importantes, sur les demandes les plus instantes, et quelquefois l'oubli absolu de la plupart de ces choses, je dois croire qu'on lit mes lettres, tout au plus avec l'intérêt d'un bulletin assez bien rédigé, et que cette lecture n'a pas la plus légère suite ultérieure. Si cela est vrai, est-ce donc bien la peine, je vous le demande à vous, dont les sentiments énergiques et les hautes pensées échappent par tant de côtés à la contagion de légèreté, d'insouciance, d'égoïsme et d'inconséquence qui s'exhale de tous les pores du pays que vous habitez; est-ce bien la peine que je sacrifie à un intérêt aussi subalterne que celui de la curiosité mon temps, mes goûts, mes forces et mon talent? Vous savez, je crois, que je ne suis pas charlatan; vous savez que mon usage n'est pas d'exagérer ma peine et mon travail. Eh bien! mon cher ami, je vous iure que j'en prends et que j'en fais beaucoup. J'occupe trois hommes tout entiers de la seule exécution mécanique de ce que j'ai rédigé: je m'aide du travail et des connaissances de plusieurs autres; tous mes moments et presque toutes mes pensées sont là, partent de là, et y retournent.... Si cela ne produit pas davantage (et, à dire vrai, vous ne pouvez pas encore évaluer ce que cela produit,

car mes plus grands travaux sont dans mon portefeuille), c'est la faute ou de mon insuffisance ou de ma position, peut-être de toutes deux, peutêtre aussi seulement de cette dernière: mais j'y suis tout entier, et ce n'est pas à près de trentesept ans que je dois être tout entier à des riens; or ce sont des riens, si cela ne produit rien, et que cela ne mène à rien, ni moi, ni les autres.

Si donc cela produit quelque chose, qu'on me le prouve; qu'alors, par exemple, que je fais une question pour le bien de ma commission, elle soit répondue; qu'alors que je dis : Il importe que j'aie un plan d'opérations de tel et tel genre à proposer, parce qu'on me questionnera incessamment sur cela, et que je perdrais une occasion que je ne retrouverais peut-être jamais si j'étais pris au dépourvu; on me'envoie ce plan d'opérations.

Si cela me mène à quelque chose, qu'on me le dise; car j'ai bien, dans ma position, quelque besoin d'encouragements, ne fût-ce que pour pouvoir me livrer sans folie aux impulsions de mon propre zèle. Je dis sans folie, car pour ne parler que du plus grossier, mais aussi du plus palpable des intérêts, quand je vois que je suis à une assez grande distance de pouvoir joindre les deux bouts avec ce qui m'est assuré (et comment assuré? on est tellement en arrière, que j'ai tout lieu de craindre qu'un changement de ministre n'aggrave mes dettes personnelles des sommes dont mes amis m'ont fait l'avance, pour le compte de ceux qui ne peuvent pas ignorer que je ne saurais en faire, moi ), ne

dois-je pas enrayer? et si j'enraie, ma moisson et mon utilité ne sont-elles pas finies? me restera-t-il autre chose alors que le regret du temps perdu, et le chagrin profond et très-onéreux dans les suites, d'avoir attaché à mon sort des gens pour qui je nepourrai rien qui les dédommage que mal et à mes dépens de ce qu'ils m'auront sacrifié? Pardon si je déborde; mais à qui confierai-je mes anxiétés, si ce n'est à vous, mon ami, mon consolateur, mon guide, mon soutien? à qui dirai-je: Que me rapporte tout ceci? pas même de l'argent; car il va tout à la chese, et nullement à ma satisfaction personnelle. Véritablement je ne serais susceptible d'aucune autre, si mon avenir était arrivé, et que je n'eusse point d'entours. Vous savez bien que l'argent ne me sera jamais rien, du moins quand j'en aurai. Où vais-je? où menerai-je les autres? ai-je fait un bon marché de troquer ma vie, même orageuse, mais si mêlée de jouissances qu'il n'était pas au pouvoir des humains de me dérober, pour une activité stérile qui m'arrache jusqu'aux fréquents épanchements de votre amitié? Vous n'êtes plus qu'un homme d'état pour moi, vous, pour un serrement de main duquel je donnerais tous les trônes du monde.... Ah! je suis beaucoup plus propre à l'amitié qu'à la politique.

Post-scriptum, commencé à Helmstadt, fini à Brunswich le 14 octobre 1786. On écrit de Silberberg en Silésie que la voiture du roi a été renversée, et qu'il s'est blessé à la tête et au bras. Le co-

cher, ajoute-t-on, est mort sur la place. Cette nouvelle m'est arrivée hier à Magdebourg, et l'on en a écrit autant au général Pritwitz: elle est probablement exagérée, mais il y a un fond de vérité. L'extrême saisissement du duc de Brunswick, et ma propre émotion m'ont donné profondément à sentir quelles destinées sont attachées sur cette tête. Le duc a envoyé sur-le-champ un courrier; et comme je le suis à Brunswick, où il veut me parler à fond de la Hollande, j'aurai des détails sûrs et de la première main. Je n'ai pas le temps d'a-jouter un seul mot; c'est d'un changement de chevaux que j'écris.

#### De Brunswick, 14 octobre 1786.

N'ayant pas trouvé d'occasion de faire partir ce peu de lignes, je continue.

Je suis arrivé ici deux heures avant le duc. Aussitôt qu'il a été à Brunswick, il m'a écrit au crayon sur un carré de papier : « J'ai parlé hier au soir « avant de partir au ministre comte de Schulen- « bourg, qui avait quitté Berlin le 11. Il ignore « absolument la nouvelle alarmante qui nous a « tant affectés; et comme je n'ai rien appris là- « dessus ici, je commence à me rassurer; j'espère « que mon courrier sera ici de grand matin. C'est « de chez ma mère que je vous griffonne ceci, « M. le comte : j'espère que vous me ferez l'amitié « de venir me voir demain au matin, et de dîner « avec nous. »

Il devient fort probable qu'il n'y a du moins point eu de catastrophe. Le duc a été parfaitement brillant de talents et d'aménité à Magdebourg : rien de plus imposant que ses manœuvres; rien b'instruit comme son école; rien de fini, de complet, de suivi comme sa conduite en tous points : il a été l'objet de l'admiration d'un grand nombre d'étrangers qui fourmillaient à Magdebourg, et certes il n'avait pas besoin du contraste des princes de Weimar (duc) et de Dessau, celui-ci, le plus faible des hommes, celui-là, travaillé de l'envie d'être quelque chose, et peu pourvu de moyens, si l'on en juge sur les apparences. Il peut et doit devenir un prince important : cependant si, comme toutes les probabilités y sont, la Saxe lui échoit. faute d'enfants dans la branche électorale, c'est une affligeante perspective que le renversement de tous les travaux du digne prince qui gouverne aujourd'hui ce pays, et qui, tourmenté dans son enfance, malheureux dans sa jeunesse, vraiment respectable dans son âge mur, descendra probablement au tombeau avec le chagrin amer que le 

J'ai appris un fait qui fera quelque plaisir à M. de Ségur, s'il est encore en vie. On a construit à Hanovre, à grands frais, une fonderie qui a coûté près de cent mille livres tournois au roi d'Angleterre. Le duc de Brunswick, n'ayant point été satisfait de sa fonderie, a fait exécuter deux canons à Hanovre: ils ont si mal réussi qu'il a fallu les renvoyer aussitôt. On ne saurait supposer, vu les relations entre le duc et le roi d'Angleterre, que cela vienne de la mauvaise volonté des fondeurs. Ce fait semble donc une preuve de leur maladresse.

J'espère vous donner, le prochain courrier, des résultats exacts sur les dispositions de Berlin et du duc, relativement à la Hollande. Il m'a promis de m'articuler nettement les propositions qui lui paraissaient convenables, et il ne s'est point caché de l'extrême désir qu'il avait de les voir accepter. Ces agitations bourgeoises menacent tous les jours davantage le repos de l'Europe, sinon dans le moment présent, du moins dans les futurs contingents, par les refroidissements et les méfiances auxquelles elles donnent lieu.

## LETTRE XXXV.

A Brunswick, 16 octobre 1786.

Les deux conversations que j'ai eues avec le duc n'ont encore été que vagues, quant à la Hollande, et même presque absolument étrangères à cet objet. Son courrier lui ayant apporté la nouvelle d'un espoir d'accommodement, la retraite de celui des coopérateurs de M. de Veirac, que l'on regarde comme le boute-feu, enfin des détails qui lui auront fait regarder peut-être son entremise comme inutile ou tardive; il a parcouru rapidement ce pays pour passer à un qui lui importe infiniment plus, je veux dire la Prusse. Seulement s'est-il montré trèsanti-stathoudérien, très-convaincu que le droit de présentation ne devait rester que ce qu'il était dans son origine; que la constitution de Gueldré, de Frise et d'Utrecht était évidemment à retoucher, au moins quant à l'incroyable disposition des magistrats révocables ad nutum; qu'en un mot, le prince, qui, de l'autorité monarchique la plus absolue, laquelle il possédait de fait, en était venu au discrédit le plus complet par la conduite la plus abjecte et la maladresse de poser, au mépris de toutes les lois, de toutes les décences et de tous les préjugés, en prétention de droit ce qu'il avait en réalité, ne méritait pas le moindre intérêt; mais que pour la Prusse, et surtout afin de retarder ces ébranlements, il fallait lui rendre le decorum des honorifiques, sauf à surveiller ses liaisons. Il s'est à ce propos expliqué sur Harris et même sur le prince de Brunswick (Louis) comme je l'aurais fait à peu près. En résultat, cependant, non-seulement il ne m'a rien appris sur tout cela, mais il a décliné imperceptiblement le débat qu'il avait provoqué il y a quelques jours. Je répète que quelques nouvelles que j'ignore sont la cause de ce changement de marche. En général j'en sais beaucoup trop peu (de nouvelles), et par exemple il est fort singulier, non moins embarrassant, et, pour trancher le mot, passablement ridicule que ce soit le duc qui m'apprenne la signature de notre traité de commerce avec l'Angleterre, que je n'en connaisse pas un des articles, et que je ne sache aucunement quelle contenance faire à cet égard. Comme ma méthode usuelle n'est pas de me couvrir de l'enveloppe mystérieuse dont se voile la nullité de certains ministres, je n'ai pas été médiocrement intrigué de mon rôle en ce moment. J'apprendrais mille fois davantage si j'étais mieux instruit. En cela comme dans tout le reste la fortune ne va guère qu'à celui qui a.

Pour la Prusse, comme j'en sais autant que le duc, c'a été tout autre chose. J'ai eu des épanchements de confiance d'autant moins limitée que je l'ai mis à son aise et bien vite sur le prince Henri, qu'il n'aime pas plus qu'il ne l'estime. Je vois avec inquiétude qu'il a les mêmes craintes et les mêmes opinions que moi. Il est mécontent de la plupart des démarches et des opérations du roi, de cette foule de titres et d'anoblissements accordés par masse et avec une telle prodigalité, qu'il sera désormais beaucoup plus aisé de trouver un noble qu'un homme dans les états prussiens, de la promesse faite au prince de Dessau (dont l'unique attrait est un tel goût pour les visions et la mysticité, que lors du voyage de Lavater à Brême, il lui adressa les plus instantes supplications de passer chez lui afin qu'il pût l'adorer.); et peut-être au duc de Weimar ( qui aux mêmes goûts tempérés par des passions plus vives, joint plus d'esprit, mais dont les affaires sont trop obérées pour qu'on regarde ses velléités militaires autrement que comme une spéculation de finance); de réintégrer l'un et de faire entrer l'autre au service de Prusse, ce qui nécessite des passe-droits, décourage et vicie l'armée; système bien opposé à celui de Frédéric II, qui disait du peu de grands seigneurs en activité de son temps: « Au nom de Dieu, mon cher Moel-« lendorf, débarrassez-moi de ces princes; » de cette vacillation qui fait tâter à la fois vingt systèmes; du désordre intérieur; de la plupart de s choix; des rixes domestiques; des anecdotes qui deviennent tous les jours plus sinistrement caractéristiques, etc., etc.: en un mot, si je recopiais toutes mes dépêches, je transcrirais nos conversations.

« Croyez-moi, m'a-t-il dit: je puis à un certain « point vous servir de thermomètre; car si je sens « qu'il n'y a point d'espoir d'un régime ferme et « noble, et qu'ainsi le jour de la maison de Bran-« debourg soit arrivé, je ne serai pas le dernier à « faire retraite. Je n'ai jamais reçu un sou du roi de « Prusse, et je suis dans la ferme résolution de « n'accepter jamais rien de lui. Son service me coûte « très-cher, comme vous avez vu. Je suis indépen-« dant. Je voudrais payer un tribut à la mémoire « du grand homme; je suis tout prêt à consolider « de mon sang son ouvrage; mais je ne serai pas « complice, même par ma présence, de sa démoli-« tion. On ne doit que ce qu'on peut; je fais de « mon mieux les affaires de mon pays et de mes « enfants; je les laisserai dans un grand ordre. J'en-« tretiens mes combinaisons de famille. Nous serons « probablement des derniers frappés dans le bou-« leversement du corps germanique, à cause de la « confraternité des deux maisons, qui lie l'électeur « de Hanovre à nos intérêts. Je ne suivrai donc le

« sort de la monarchie prussienne qu'autant que « son gouvernement aura de la sagesse et de la di-« gnité, etc., etc. » Au reste, il ne désespère de rien encore, et il a raison. Il croit que personne n'est à la place qu'il gardera: je pense comme lui, et j'entrevois qu'il espère que son tour pourrait bien venir, et je n'en doute presque pas si l'anéantissement de la puissance prussienne n'est pas décrété.

Il m'a appris le fait très-singulier que M. de Custine père avait demandé du service au roi de Prusse, et prétendu lui déployer tous les plans hostiles de l'empereur, dont ce même M. de Custine dit pourtant tout haut que son alliance avec nous sera finie le jour de la mort du prince de Kaunitz.

Le duc n'est rien moins que rassuré sur les plans de l'empereur, dont il redoute infiniment la puissance et les entours. Il est bien vrai que son insuite doit dérégler ses projets et faire avorter leur exécution; que la déraison de sa conduite personnelle doit hâter sa fin; que l'archiduc François paraît n'être rien; que parmi les hommes influents il n'en est pas un de redoutable, surtout dans le militaire; qu'Alventzy, faiseur pour l'infanterie, Kinsky, faiseur pour la cavalerie, n'ont que des talents disputés, etc.; mais il paraît des hommes au moment où l'on s'y attend le moins; il ne faut que des événements pour les mettre à leur place. Condé, Spinola, le duc de Brunswick lui-même, prouvent qu'on peut naître général. Dans l'armée autrichienne, il est un prince de Waldeck qui annonce, dit on, de grands talents. La foule de petites anecdotes que nous nous sommes apprises mutuel-lement serait trop longue à déduire, et d'ailleurs hors de son cadre. Une anecdote n'a ni grace ni résultat; elles trouveront leur place à leur tour; mais il en est une qui tient trop au système de la Russie pour la passer sous silence.

La czarine s'est approprié depuis quelques mois la possession et les revenus des postes de Courlande, en laissant seulement au duc un petit bureau, afin qu'il n'y soit pas censé totalement étranger. Ainsi cette Russie, qui entretient un ministre en Courlande, tandis qu'il n'y en a point de Courlande à Saint-Pétersbourg, et qui, là comme en Pologne, fait annoncer ses volontés comme autant de lois au duc et aux états par son ministre, qui est le vrai souverain du pays; cette Russie qui, depuis quelques années, a déclaré purement et simplement que tel canton de la Courlande lui appartenait, et cela sans chercher un autre prétexte que celui de tirer sur ses limites une ligne plus droite, ne se cache point de ne connaître d'autre code, d'autres titres, d'autres manifestes que ceux qu'alléguaient les Gaulois aux Étrusques : « Notre droit, nous le « portons dans nos armes; tout ce que les hommes « forts peuvent saisir leur appartient. » Un de ces jours elle déclarera que la Courlande, que l'Ukraine polonaise est à elle, que la Finlande est à elle; et par exemple, cette dernière révolution, qui lui sera très-salutaire, parce qu'alors elle sera vraiment inattaquable et presque inaccessible à toute l'Europe réunie, sera opérée au moment où elle la tentera si nous n'y prenons garde. Quel que soit le jour où j'apprenne que cela est consommé, et même que le nouveau système de la Suède est totalement bouleversé, je ne serai pas surpris.

Le duc m'a dit aussi que l'empereur perfectionnait beaucoup son artillerie; que ses pièces de six
équivalaient en force à nos anciennes pièces de
huit, et qu'à cet avantage elles réunissaient tellement celui de la légèreté, qu'il ne fallait que quatre
chevaux pour les traîner, tandis qu'en Prusse même
il en faut encore six. Il attribue, autant que je
m'en souviens, cette double perfection à la construction de la chambre, faite en poire. Je ne mande
ce fait que pour vous en conseiller la vérification
par les gens de l'art, l'économie de deux chevaux
sur six étant infiniment importante, et d'autant plus
qu'elle entraîne celle d'un valet par attelage.

Ma manière d'être avec le duc a été infiniment aimable de sa part, quoique participant un peu, quant à la conversation intime, de mon existence équivoque à Berlin. Je crois pouvoir assurer sans présomption que je ne suis pas désagréable à ce prince, et qu'accrédité par une commission quelconque, je serai un des hommes les plus propres à traiter et faire réussir quoi que ce soit avec lui. Ce prince habile ne me paraît avoir qu'un faible, c'est la prodigieuse crainte de voir entamer sa réputation même par le plus méprisable Zoile; il vient de s'exposer cependant à un éclat fâcheux, par une déférence pour son ministre principal (M. de Fé-

ronce), que je ne comprends pas. Ce M. de Féronce, et M. de Munchausen, grand-maître de la cour, et homme réputé peu délicat sur l'argent, sont les fermiers de la loterie : chose honteuse en soi, et que je ne comprends pas de la part de Féronce, qui est véritablement un homme de mérite. Deux négociants nommés Oeltz et Nothnagel, ont gagné un quaterne qui leur faisait un profit de dixbuit mille écus; non-seulement on en a refusé le paiement, mais, comme il fallait pour cela trouver une fraude, ces hommes ont éprouvé un grand nombre de vexations; ils ont même été emprisonnés; et tous ces détails, ils viennent de les révéler dans un recueil imprimé, qui ne contient que les faits du procès, et qu'ils ont publié, en se pourvoyant contre le duc ou ses juges au tribunal de Wetzlar. Je n'entends pas cette absence de force ou de circonspection.

17 octobre 1786.

P. S. Je viens de recevoir des nouvelles authentiques et positives du roi de Prusse; c'est un de ses chasseurs qui a eu un accident très-grave; pour lui, il est en fort bonne santé, et il arrive du 18 au 19 à Berlin.

J'apprends en même temps que le comte de Finchestein se meurt d'une fluxion de poitrine, dont il a été saisi à la suite d'une très-vive altercation avec M. de Hertzberg, au sujet de la Hollande. On désespère de sa vie; c'est une grande perte pour nous, soit parce qu'il était absolument des nôtres,

soit parce que, temporiseur de sa nature, il aurait retenu le prince Henri, soit parce qu'il aurait du moins dirigé mademoiselle de Voss après la chute, soit enfin parce que Hertzberg n'aura plus de contrepoids. Quant à ce dernier point cependant, je ne suis pas éloigné de croire qu'il n'en accélèrera que plus vite le moment où cet homme présomptueux doit être absolument en discrédit; mais, outre la disette des sujets, qui retardera cette époque, comment répondre qu'un homme aussi violent, et tout imbu de la haine que nous portent en général les Allemands, ne fera pas hasarder quelques faux pas décisifs?

Le duc d'Yorck est arrivé ce soir ici, et l'empereur n'aurait pas été traité avec plus de respect, et surtout par la duchesse sa tante et les courtisans. A la vérité elle est tout Anglaise, par les goûts, par les principes et par les manières, au point que son indépendance presque cynique fait avec l'étiquette des cours allemandes le contraste le plus singulier que je connaisse. Au reste, je ne crois pas qu'il s'agisse du mariage de la princesse Caroline, princesse tout-à-fait aimable, spirituelle, jolie, vive, sémillante. Le duc d'Yorck, puissant chasseur, puissant buveur, rieur infatigable, sans grace, sans contenance, sans politesse, et qui a, du moins à l'extérieur, beaucoup de la tournure physique et morale du duc de Laval, ressent une espèce de passion pour une femme mariée à un mari jaloux, qui le tourmente et le détourne d'un établissement. Je ne sais point encore s'il va à Berlin: il y a plusieurs

versions sur son compte: on dit qu'après avoir été libertin effréné, il lui vient quelque velléité de faire son métier. Pour moi, je lui trouve toute l'encolure d'un prince allemand, doublé d'insolence anglaise, mais dépourvu de la libre cordialité de cette nation.

# LETTRE XXXVI.

Brunswick, 17 octobre 1786.

Je vous envoie la suite et la fin de la dépêche précédente. J'y joins la traduction d'un pamphlet d'autant plus singulier qu'il a paru à Vienne avec la permission de l'empereur, qui a apostillé la communication du censeur de ces propres mots : « Que « celui-ci passe avec les autres.» Ceci n'est rien encore auprès de la bizarrerie qui trois jours après a fait relâcher l'infortuné Szekely, que toutes les représentations du monde n'avaient pu sauver, et dont la cause est assez mal défendue ici; car, quel parti n'y avait-il pas à tirer de la confidence qu'il avait été faire à l'empereur de la situation de sa caisse, du désordre qui l'y avait conduite, des supplications instantes d'acheter pour le compte du public un secret chimique bien constaté, au prix nécessaire pour achever de remplir le déficit de la caisse (je dis achever, car Szekely et sa famille avaient couvert la plus grande partie du vide); de la réponse de l'empereur: « Me parlez-vous comme OBSERVATIONS LIBBES SUR LE CRIME RT LA PUNITION DU LIEUTENANT-COLONEL DES GARDES SZEKELY, PAR UN AMI DE LA VÉRITÉ, 1786.

Que la vérité se fasse entendre! qu'elle se montre aujourd'hui, sans fard, sans voile, dans son imposante nudité! Juges incorruptibles, écoutez; je vais vous parler du délit et de la punition de Szekely. Mon cœur est attendri, mais ma parole sera impartiale: vous jugerez moi, Szekely et ses juges.

Szekely annonce un déficit dans la caisse du régiment des gardes et le désordre de sa manutention; on l'arrête sur-le-champ, et, après quelques informations simulées, il est mis au conseil de guerre: quatre-vingt-dix-sept mille florins d'empire ont disparu de sa caisse; mais Szekely avait placé toute sa confiance dans le feu sieur Lakner, seul dépositaire des clefs du trésor. Plus d'une fois Szekely avait déclaré qu'il était peu propre à conduire des affaires pécuniaires, et que jamais il n'avait revu ni vérifié les comptes de la caisse confiée à ses soins. On ne peut donc le soupçonner d'infi-

délité personnelle, surtout lorsque son corps rend justice à ses mœurs, et désigne unanimement le caissier Lakner, avili par des bassesses, suspecté par des dépenses infiniment au-dessus de sa fortune.

Une négligence très-coupable, il est vrai, voilà le seul crime de Szekely; aussi le conseil de guerre le condamne-t-il à passer six ans dans une forteresse: cette punition, suffisante sans doute, puisque Szekely n'était effectivement, et selon le langage des jurisconsultes, nec confessus, nec convictus d'aucune prévarication, devint plus forte par la sentence du conseil de guerre aulique, chargé de la révision du procès, qui porta à huit années le temps de sa détention. Ce tribunal ignorait-il donc que notre très-gracieux monarque est dans l'habitude d'aggraver toutes les sentences prononcées contre les criminels? il faut croire que les juges n'obéirent dans cette occasion qu'à la rigueur des lois: mais ce qui assurément paraîtra inconcevable, c'est la décision de l'empereur sur cette affaire. Voici l'arrêt que ce monarque a proféré, et il n'a pas rougi! . . . .

« On doit casser Szekely sans balancer, le décla-« rer incapable de servir militairement, et le re-« mettre à la justice civile, qui le fera placer ensuite « à Vienne, dans le lieu du délit même, au carcan « pendant trois jours consécutifs, sur l'échafaud « du haut marché, où il restera deux heures cha-« que jour, pour donner un exemple utile. — Je « fixe par grace les huit années de prison qu'on lui « a dictées, en faveur de son âge, à quatre, pen« dant lesquelles il sera enfermé à Segedin, lieu « pénal de l'état civil pour les Hongrois, et on lui « donnera la nourriture comme aux autres cou-« pables.»

Le tribunal fit des représentations à l'empereur; il démontra que cette punition était beaucoup trop sévère, et entièrement contraire aux lois et à l'équité; mais l'empereur fut inflexible, et il confirma ainsi sa sentence:

« Tout préposé de caisse pourrait dire, comme « Szekely, qu'il ne sait point ce qu'est devenu l'aragent, quand même il l'aurait volé. Dès qu'il man que de l'argent dans une caisse, et surtout une « somme aussi forte que quatre-vingt-dix-sept mille « florins, le juge n'a pas besoin de démontrer à « l'accusé que c'est lui qui l'a détournée; c'est à l'ac « cusé à prouver qu'il ne l'a pas volée; et dès qu'il « ne peut pas le prouver, c'est lui qui est le voleur. « — Dès que Szekely sera cassé, et qu'il cessera « par là d'être officier, on exécutera la sentence « portée contre lui, et on lui attachera au cou un « écriteau, portant : préposé infidèle.»

Portons un regard attentif sur ces décisions suprêmes. Szekely est punissable pour avoir été trèsnégligent; il l'est encore pour avoir donné toute sa confiance à un caissier malhonnête dont il ne pouvait ignorer le luxe et le faste, puisque tout le corps des gardes en était scandalisé. Il était facile d'entrevoir qu'un tel homme ne pouvait mener ce genre de vie sur les fonds de son patrimoine : il est même probable que Szekely, s'apercevant du désordre et du déficit de sa caisse, effrayé des peines infamantes qu'encourent ces sortes de délits, sacrifia beaucoup à l'alchimie et aux sciences secrètes, dans l'espérance de faire de l'or, et de se tirer ainsi d'embarras. C'était une folie, sans doute, dont tout homme sensé gémira; mais elle n'en est pas moins très-possible: il est certain que l'amour de la chimie était la passion dominante de Szekely, et qu'il se livrait d'autant plus à ses goûts, qu'il croyait réparer un jour ainsi les pertes qu'il avait éprouvées: ajoutez à cette excuse l'ignorance extrême dont il s'accusait lui-même pour toute manutention pécuniaire.

Il est vrai qu'avec ce sentiment de son incapacité il n'aurait jamais dû se charger d'une caisse; mais si tous ceux qui possèdent des emplois au-dessus de leurs forces étaient obligés de les abdiquer, quels vastes déserts ne nous offriraient pas les chancelleries! Rabner encourage trois différentes espèces d'hommes, quand il leur dit : « A qui Dieu « donne un emploi, il confère aussi de l'esprit en « dose nécessaire pour l'exercer : » certes Szekely n'aurait point adopté cette opinion s'il eût prévu les suites funestes de sa présomption.

N'était-elle donc pas un témoignage authentique de l'honneur de Szekely, cette lettre flatteuse que lui adressa Marie-Thérèse, de glorieuse mémoire, dans laquelle, en donnant les plus grands éloges à sa probité, à sa loyauté, cette auguste souveraine lui confiait sans aucune caution la caisse de son régiment des gardes? A-t-on voulu, par l'oubli de cette distinction, ajouter un nouvel outrage à toutes les ingratitudes dont on s'est souillé envers cette immortelle princesse? Aurait-on voulu la taxer de cette légèreté, de cette folle crédulité que produit une aveugle confiance? Ah! malgré tous les défauts que l'envie lui impute si gratuitement, Marie-Thérèse n'avait pas autour d'elle cette armée de fripons dont toutes les rigueurs de notre monarque actuel ne peuvent nous préserver : tant il est vrai que la douceur et l'amour d'un prince pour ses sujets sont des moyens plus efficaces de les contenir que toutes les violences de la tyrannie.

Je reviens à Szekely, et je dis: il est impossible que ce billet de l'impératrice-reine, quoiqu'en quelque sorte garant de la fidélité de Szekely, puisse servir d'excuse au prince d'Esterhazy, dont la négligence personnelle ne peut être justifiée. Sa qualité de chef des gardes ne lui imposait-elle pas la loi d'examiner la caisse de Szekely? cette infraction aux devoirs de sa place n'est-elle pas très-répréhensible?

Encore moins voudrait-on se dissimuler la faute de la chancellerie hungaro-transilvaine, puisque, suivant son instruction, elle devait également surveiller l'administration de Szekely: mais rien ne doit étonner de ce tribunal supérieur, où l'on ne se distingue plus que par le désordre et la mauvaise foi; où la comptabilité n'existe plus que de nom; où l'on a des idées aussi justes d'une combinaison exacte de recette et de dépense, que Brambille de médecine.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce Brambille est premier chirurgien de l'empereur, qui l'a M. VI.

Juges, vous condamnez Szekely! ch bien! soyez dignes de votre ministère; punissez aussi ses surveillants, qui, par leur inexactitude, l'ont placé au bord de l'abîme où vous le plongez sans humanité et sans pudeur.

- Tous les rois de l'Europe se sont réservé la plus douce des prérogatives, celle de faire grace aux coupables, ou d'adoucir la peine annoncée par la sentence qui les condamne. Joseph seul suit d'autres principes plus conformes à son cœur; il aggrave la punition infligée aux malheureux. Ah! sans doute, c'est pour jouir du plaisir ravissant d'effrayer son peuple par l'exercice du despotisme le plus illimité. Pauvre Szekely, homme infortuné, que je te plains! victime de l'humeur d'un monarque, peut-être dans le moment où il prononça sur ton sort, une mouche incommode foulait son front, et ton déshonneur devint sa vengeance. Déplorable victime d'un cœur tyrannique et barbare; ô vous, ames sensibles! ô vous, ames justes et honnêtes! parlez: dites quel monarque peut aggraver des sentences?un tyran! - Quel monarque peut fouler aux pieds les droits de l'humanité? un tyran! -Quel monarque peut se faire un jeu des lois et de la justice? un tyran! - Quel monarque peut, dans les affaires criminelles, n'agir que selon ses caprices?

anobli, et lui a donné l'inspection des écoles de médecine et de chirurgie. On le dit un charlatan ignorant; et on a écrit une violente satire contre lui, en dernier lieu, qu'on dit fort plaisante. Cette satire a passé à la censure, et a été publiquement vendue à Vienne: autre fait singulier qui tend à prouver qu'en Autriche on souffre plutôt les pasquinades que les ouvrages instructifs et libres.

un Joseph!!!! Un Joseph! Dieu! grand Dieu! qu'est-ce donc que l'homme? pauvre et faible créature qu'une tête dominatrice peut tous les jours écraser dans la poussière, pour lui faire exhaler son dernier soupir au sein des tourments des sept mille douleurs déchaînées au gré de l'hydre aux sept mille têtes qui l'étrangle !... O image terrible et déshonorante pour l'humanité, et cependant trop-vraie, trop exacte, trop confirmée par l'expérience! un souverain qui aggrave les sentences. ne dit-il pas hautement: « Vous, juges, que j'ai « institués pour juger selon les lois et l'équité. « vous êtes des prévaricateurs; vous avez trahi « votre devoir, votre conscience; vous m'avez « voulu tromper?» Alors de tels magistrats ne sauraient être conservés, il faut les destituer; ou, si on les maintient dans leurs fonctions, c'est approuver leur conduite et confirmer leur jugement. Mais que, comme un foudre destructeur, le monarque leur crie : « Votre sentence est trop douce, « je veux l'aggraver arbitrairement, comme maître « de la vie et de la mort.» Ciel! quel langage dans la bouche d'un roi que tu fis notre protecteur et non pas notre tyran!

Jamais Szekely n'eût été condamné s'il ne s'était pas lié d'intimité avec les francs-maçons. Lorsque l'empereur prononça l'arrêt de cet infortuné, il s'oublia jusqu'à dire : « Je montrerai bien à ces « gens-là (les francs-maçons) que leur protection « ne sert de rien. » Quelle est donc l'équité d'un monarque qui prostitue ainsi la puissance du plus

fort, en étouffant un des membres de la société qu'il déteste? Ne rirait-on pas d'un paysan qui, après le crépuscule, irait trouver son voisin pour lui donner une chiquenaude, sans être reconnu; se sauver ensuite, et se divertir de lui avoir joué ce joli tour? « O justice! justice! auras-tu donc « toujours des yeux pour ne point voir? »

Oui, certes, elle était bien avilie, bien corrompue, la bouche qui aggrava la sentence de Szekely, destiné à languir huit ans dans les prisons. Joseph supprime la moitié de sa détention. Eh quoi! bourreau couronné, ce sont là tes faveurs! La grace de ces quatre années, accordée à un homme de qualité, exposé, par tes ordres, trois jours de suite au carcan, ressemble à celle que recevrait un criminel condamné au gibet, à qui tu permettrais d'être roué vif, parce qu'il serait trop faible pour monter l'échelle! Aurais-tu survécu à la honte d'un tel attentat, si ton peuple même n'eût applaudi à tes fureurs? La curiosité avec laquelle tout Vienne savoura le spectacle du malheureux Szekely, prouve que les mœurs de ton peuple tiennent déjà de ta barbarie; mais qu'ils tremblent, les esclaves asservis à ton sceptre! un nouveau Néron leur promet de nouveaux crimes, de nouvelles horreurs.

## LETTRE XXXVII.

Brunswick, 18 octobre 1786.

Je crains qu'il n'y ait des vacillations dans l'esprit du roi relativement à la Hollande; car, après la réception de son courrier et la nouvelle du danger du comte de Finchestein, le duc m'en a reparlé avec une inquiétude nullement dissimulée. Il m'a dit ces propres mots: « Cette Hollande fera tirer « du canon, surtout si elle vient à se compliquer « de la mort de l'électeur de Bavière : prêtez-vous « donc à un mezzo termine, qui amortira ce feu. « Allons, il faut un conseil au stathouder sans le-« quel il ne puisse rien. De qui composerons-nous « ce conseil?» Je lui ai dit que je ne connaissais pas assez ce théâtre pour avoir aucun avis sur cela, mais que j'allais lui faire une proposition qu'il ne devait regarder que comme une idée purement mienne, et cependant nullement impraticable. « Maintenant que je sais à quoi m'en tenir sur votre sagesse et vos principes, ai-je continué, je suis sûr que vous voyez sous son véritable jour les affaires et la conduite stathoudériennes; que vous n'imaginez pas que l'amitié en politique puisse avoir une autre base que l'intérêt, et que nous devions renoncer à notre alliance avec la Hollande pour faire passer de meilleures nuits à madame la princesse d'Orange; que vous comprenez combien il est impossible

que nous prenions confiance dans M. de Hertzberg, qui, sur cette affaire, en est au non sens; et combien notre méfiance doit croître si l'unique contrepoids de ce violent ministre s'évanouit par la mort du comte Finchestein: je m'avancerai donc volontiers à vous dire qu'il me paraîtrait fort aisé que la France se prêtât à traiter cette affaire avec vous seul, si le roi de Prusse consent que vous en soyez l'unique chargé pour son compte personnel, et pour ainsi dire l'arbitre. Je sens combien il importe à vous, à nous, à tous, que vous ne vous compromettiez pas vis-à-vis du roi; il n'y a déjà que trop de causes d'éloignement entre vous, et ce pays est entièrement perdu si la force des choses ne vous amène pas au timon. Máis si vous trouvez la crise assez inquiétante pour redouter des événements décisifs, il me semble que ce n'est plus le cas de louvoyer; car si la destinée du roi de Prusse est de faire des fautes irréparables, il vaut autant aussi pour tous qu'il les fasse demain, afin que, plus tôt que plus tard, on puisse tirer l'horoscope de son règne, et prendre en conséquence un parti.

« C'est donc à vous à savoir dans quelle mesure vous êtes avec le roi. Il ne peut pas vous aimer : jamais homme faible n'aima homme fort. Il ne peut pas vous désirer : jamais homme obscur et vaniteux ne désira un homme illustre et brillant; mais ce n'est ni son amitié ni son penchant qu'il vous faut, c'est la chose. Vous devez avoir sur lui l'ascendant qu'un grand caractère et un esprit vaste auront toujours sur une tête étroite et une ame vacillante. Si vous en avez assez pour lui faire peur de sa position, pour lui montrer qu'on l'a déjà compromis, que cet envoi de Goertz, malgré vous (ou plutôt à votre insu, car vous n'étiez point encore arrivé), et cela sans avoir le moins du monde des gages de docilité du côté du stathouder, est une grande bévue; que les lettres inconsidérées de Hertzberg sont une très-lourde faute; que ce ministre suit sa ligne personnelle, et ne suit qu'elle, au hasard d'ôter à son maître sa considération politique dès les premiers moments de son règne, puisqu'il est bien évident que s'il s'opiniâtre à son intervention inconsidérée dans les suppositions les plus favorables et presque les plus romanesques, il n'aura encore que joué le jeu des Anglais, jeu que même ils ont gâté; si vous pouvez faire entendre cela, vous viendrez facilement à bout de persuader qu'on sera trop heureux d'accepter votre médiation; et, quoique ce ne soit pas là le mot dont on puisse se servir, parce que la règle des proportions s'y oppose, l'estime du cabinet de Versailles pour vous est telle, qu'une fois cette négociation dans vos mains, toutes les difficultés s'aplaniront d'elles-mêmes. Or cette mesure aurait ce double avantage, d'accommoder l'affaire que vous regardez comme un tison de discorde, et de faire sentir au roi qu'il présume trop s'il croit que par la seule magie du brusque et tudesque français de M. de Hertzberg il conservera à son cabinet la considération que quarante-six années de grandes

choses, de héroiques succès, d'une activité vigilante et persévérante jusqu'au prodige lui ont valu; qu'il a besoin d'un homme dont le nom audehors et la prépondérance au-dedans lui attirent de la confiance, et servent de clé à une voute peu solide par ses dimensions, ou, pour parler sans figure, à un royaume mal situé, mal constitué, mal gouverné, et qui n'a de vraie force que l'opinion, puisque sa position militaire est détestable et ses moyens précaires; car un trésor s'enfuit si une main de fer et non pas avare n'y veille; et quant à une armée, qui sait mieux que vous que des années entières suffisent à peine pour la former, tandis que six mois de relâchement peuvent la détériorer jusqu'à ne pas la reconnaître?»

Ce discours, qui a tenu le duc très-attentif, et qui était surtout destiné à deviner ce qu'il croyait pouvoir et devenir, a paru produire sur lui un grand effet. Au lieu de commencer, comme il fait toujours, par des phrases tempérantes et dilatoires qui peuvent servir à toutes fins, il est entré aussitôt dans mon sens; et, après avoir dit avec onction et d'un ton pénétrant, et senti que je lui offrais la perspective du plus grand honneur dont il eût l'idée, et qu'il préférerait à six batailles gagnées, il a cherché avec moi le moyen de faire cette ouverture au roi. « Je ne crois pas, m'a-t-il dit, être en mesure de l'entamer sans préparation. Je craindrais plus encore de nuire à la chose qu'à moi-même; mais assurément il faut lui faire venir cette pensée; et s'il me donne le plus léger prétexte, je déroulerai tout. Ne pourriez-vous pas parler au comte Finchestein, s'il en revient? - Non; car il tient strictement à sa consigne. Ceci n'est qu'une idée mienne, et de peu de valeur diplomatique, puisque je ne suis point accrédité. — Vous avez peu d'occasions de parler en particulier à Welner?-Fort peu; et puis, comment cet homme serait-il des vôtres? il veut jouer le premier rôle; il travaille pour son propre compte, sentant bien qu'il a sur vous l'immense avantage de son obscurité : d'ailleurs il est intime ami de votre frère, qui ne vous veut point à Berlin. » (En effet, celui-ci hait son frère, qui le méprise, et il espère faveur et crédit du domaine de la vision.) Nous en étions à peu près là quand toute la cour, sortant de l'Opéra pour se rendre au souper, et le duc d'Yorck entrant sans précurseur, nous a forcés de nous quitter; il m'a donné rendezvous ce matin, jour de mon départ, à neuf heures, et j'y vais.

Le duc était ébranlé aujourd'hui, comme je m'y attendais, sur son assentiment à se faire nommer au roi. Je dis que je m'y attendais, car son imagination brillante et sa verve ambitieuse se prennent facilement de premier mouvement, quoique les symptômes extérieurs en soient tranquilles; mais la longue réfrénation de lui-même qu'il s'est éternellement commandée, et dont il a la plus persévérante habitude, le ramène aux hésitations de l'expérience et à la circonspection peut-être excessive que sa grande méfiance des hommes et son faible pour sa réputation ne cessent de lui com-

mander. Il m'a exposé avec beaucoup de détail les ménagements qu'il devait à la petite gloire, et pour trancher le mot, m'a-t-il dit, à la gloriole du roi; puis, reprenant la conversation où nous l'avions laissée, il m'a assuré que je me trempais sur Welner; qu'il était un des hommes de Berlin sur lesquels ils comptaient et qui le voudraient plutôt qu'un autre; que je pourrais le voir aisément chez Moulines (son résident, homme rusé, mais trop ostensiblement; serviable pour mieux faire son métier d'espion, mais s'offrant trop; appelé dans l'éducation du prince de Prusse, mais sans titre encore; déserteur du prince Henri depuis qu'il est à peu près clair qu'il ne sera rien; en général porté pour nous, et trop visiblement, car on l'appelle le conseiller privé de M. d'Esterno, mais uniquement attaché au fond à sa personnalité); qu'il (Welner) y va beaucoup; qu'assurément il ne s'ouvrira pas d'abord; mais qu'au demeurant il répétera tout ce que j'anrai dit au roi, etc., etc. Le duc a beaucoup répété d'ailleurs qu'il croyait inutile et dangereux de le nommer; et enfin, mais avec difficulté, et pour ainsi dire malgré lui, il m'en a donné la bonne raison. Dans quinze jours il sera à Berlin, plus tôt peut-être; car (notez bien ceci) « il paraît que l'es-« pérance donnée par M. Harris (ministre d'Angle-« terre à La Haye) d'un secours puissant et efficace, « dans le cas où le roi de Prusse veuille arbitrer les « affaires de la Hollande à main armée, a donné au « roi le désir de conférer avec ses serviteurs. » Je vous répète les propres mots du duc, qui me fixait beaucoup, et que je défie non-seulement d'avoir observé sur mon visage la plus légère trace d'émotion, mais encore de n'avoir pas été frappé d'un sourire presque imperceptible et très-ironique, comme si j'avais su et dédaigné la nouvelle. Toute ma réponse a été, en haussant les épaules à la fin de la phrase: « Monseigneur, ce n'est pas à vous qu'il est besoin de dire que ce que Louis XIV, Turenne, Condé, Luxembourg, Louvois, et deux cent mille Français n'ont pas fait en Hollande, la Prusse, surveillée de l'empereur, ne le fera pas dans ce même pays soutenu de la France... ... »

Le duc va donc, ou veut nous faire aceroire qu'il va à Berlin, où l'on délibère sur les propositions de l'Angleterre. Eh bien! tant mieux; soyez tranquille; le duc est plus Allemand que Prussien, et aussi bon homme d'état que grand guerrier. Il fera voir qu'ane telle proposition est si absurde qu'elle n'est probablement que la conception personnelle de cet audacieux et rusé Harris, qui veut à tout prix faire sa fortune, et enferrer dans un accès de fougue sa nation, plus habile que sage. Mais cependant je crois que mon voyage à Brunswick est un heureux hasard; car, bien que j'avoue, et avec un grand plaisir, que j'ai trouvé le duc dans les principes les plus modérés, les plus sages et les plus français, politiquement parlant, je lui ai fait voir la chose, ou plutôt l'ensemble des choses, sous des points de vue nouveaux; et si; comme je persiste à le croire,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il faut convenir qu'ici le voyageur a été mauvais prophète; il reste à savoir si c'est précisément sa faute. (Note du premier éditeur.)

ou plutôt comme je le crois bien davantage depuis que je sais que son intrigue porte sur Welner, qu'il s'est ménagé de longue main (car cet homme a été chanoine à Halberstadt, où est le régiment du duc), si la force des événements le porte au timon, j'aurai les plus grands avantages pour traiter avec lui et l'associer à nos vues. Au reste, il m'a dit de donner à M. d'Esterno ce très-bon conseil, si le comte Finchestein meurt, et même s'il ne meurt pas, de demander à traiter directement avec le roi l'affaire de la Hollande et tout ce qui y a trait. C'est le plus sûr moyen de battre en brèche Hertzberg, qui décidément a été contrarié très-ferme par le roi dans cette affaire, et d'obtenir ce qu'on n'aura l'air d'attendre que de la judiciaire et de la volonté personnelle de ce prince: cela réussit avec tous les rois, même les plus grands. Vanwiesten a obtenu de Frédéric II lui-même par cette marche les choses les plus importantes; et certes elle est un peu plus sûre, cette marche, comme aussi plus noble que les souterrains de la flagornerie auprès du prince Henri, dont la protection affichée fait plus de mal à la légation française qu'elle ne peut jamais produire de bien dans les futurs contingents les plus favorables; car je ne suis pas très éloigné de croire ce que dit nettement le duc, que ce prince partageur, s'il était le maître des affaires, serait le plus dangereux ennemi de la liberté germanique..... Il faut finir, car le temps pour chiffrer nous manquerait : le reste de cette précieuse conversation vous viendra. Dites-moi, le plus tôt qu'il sera possible,

ce que je dois faire d'après tout ceci, et croyez que si vous trouvez un moyen quelconque de m'accréditer secrètement auprès du roi, ou même du duc, vous ferez une très-bonne affaire.

BILLET D'ENVOI. — Si vous croyez que je ne radote pas tout-à-fait, écoutez-moi: je vous adjure de lire et faire lire ceci avec la plus grande attention, et de ne pas me faire attendre une demi-minute la réponse, fallût-il absolument pour cela se dépouiller pendant quelques heures de la légèreté du pays, ou même avoir de la suite tout un jour.

## LETTRE XXXVIII.

Berlin, 21 octobre 1786.

Je suis arrivé à cinq heures et demie du matin. Le roi devait faire manœuvrer sa cavalerie à six: je suis monté à cheval aussitôt pour voir l'état de sa santé, et celui de sa physionomie, et pour m'accoster de quelqu'un, s'il était possible. La santé est bonne, la physionomie soucieuse: on a long-temps fait attendre les troupes; on s'est, après deux charges, très-brusquement et ridiculement retiré. Rien de nouveau et d'assez important ne m'est parvenu pour ne pas employer le très-peu de moments que j'ai d'ici au courrier, et qui sont fort abrégés par vos huit pages de chiffres, à résumer les conséquences que j'ai tirées de l'importante conversa-

tion dont je vous ai rendu compte dans ma dernière dépêche, et de laquelle il m'est d'autant plus impossible de vous achever les détails, que, le duc m'ayant envoyé, une heure après que je l'eus quitté, son ministre des affaires étrangères (M. de Ardenberg de Reventlau), ils sont très-augmentés.

Il m'a paru quatre choses.

1º Que dans la confidence que m'a faite le duc, il était entré une grande complication de sentiments, de mouvements et d'intentions. Il veut que nous le portions au premier ministère de Prusse, mais avec mesure: il n'est pas sûr que nous le désirions (j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'en convaincre); cependant, absolument persuadé que se mêler des affaires de la Hollande est une lourde faute, il désire que la Prusse se conduise bien, et que nous avons l'influence du moins en ceci. Il a donc voulu m'aviser, et tout à la fois découvrir si je savais quelque chose, et si nous étions assez décidés pour soutenir la gageure; de là les commentaires postérieurs de Ardenberg, ses fausses confidences de gazettes; le rappel non-seulement de M. de Coetloury, mais celui de M. de Veirac; notre désertion du parti patriotique, etc., etc.; toutes choses auxquelles j'ai répondu en riant.

2º Que la très-grande inquiétude du duc est de savoir si nous sommes ou ne sommes pas Autrichiens, ou seulement même si nous sommes à cet égard dans une telle indécision que les fautes ou les froideurs du cabinet de Berlin suffiraient pour nous pousser, au hasard de tout ce qui en peut arriver dans les futurs contingents, à seconder l'empereur dans ses projets contre l'Allemagne. Je crois que, rassuré sur cet article capital, le duc serait Français, car il est fort Allemand; et les Anglais ne peuvent que mettre le feu en Allemagne; nous seuls pouvons y maintenir la paix. Si ses liaisons avec l'Angleterre paraissent se resserrer, c'est, je pense, uniquement la méfiance du sort de la Prusse qui en est la cause; car il sait bien que ses combinaisons anglaises sont plus imposantes que solides, et que les prussiennes, un peu plus subalternes peut-être, sont bien moins hasardeuses.

3º Lui et son ministre m'ont demandé et redemandé tant de fois sur quelle base je croirais pouvoir piloter la pacification de la Hollande, qu'il m'est venu dans l'esprit que le duc songe peut-être que si nous excluions l'alliance Nassau pour le prince de Prusse, on serait obligé de se rejeter sur la princesse Caroline de Brunswick, sa fille : cesoupcon est fondé sur des choses si fugitives, qu'il est impossible de l'approper par écrit, même de probabilités, et d'autant moins que, n'ayant aucune espèce d'instruction à cet égard, je n'ai nullement osé m'avancer; je ne le donne donc que comme il m'est venu. En tout, être peu instruit sur les affaires de la Hollande m'a beaucoup nui en cette occasion: si j'eusse pu me hasarder, j'aurais puisé à cet égard jusqu'à tarir. La seule chose bien positive qu'il ait décrétée comme proposition, c'est une espèce de conseil de régence coalitionnaire, sens lequel le stathouder ne pourrait rien faire, et où seraient les Gislaer, Vanberckel, etc., etc., etc., mais où serait aussi M. de Lynden, le gouverneur des enfants du stathouder, etc., etc. A mon éternelle objection: comment soutiendrez-vous les mesures prises sous votre caution? ils ont toujours répondu: S'il contrevient à ses arrangements, nous l'abandonnerons.—Jusqu'à quel point, ai-je repris? et si ce n'est qu'amicalement, que lui importera votre abandon?—En un mot, je me suis toujours tenu, avec une obstination un peu mystérieuse, à dire que l'on n'amènerait jamais à la raison le stathouder, qu'on ne lui eût déclaré que le roi de Prusse l'abandonnait, sauf à rassurer à l'oreille la princesse.

40 Il m'a paru que le duc roulait quelque grand projet dans sa tête pour la reconstruction de l'édifice germanique; car ce prince habile sent que, pour conserver cette ruine antique, il faut l'étayer, et même en reprendre sous œuvre quelques parties. Le seul désir qu'il m'ait clairement manifesté, c'est la séparation de l'électorat de Hanovre de la monarchie anglaise, et la sécularisation de certains états qui puissent contribuer un jour à un équivalent pour la Saxe : il croit que le premier point s'obtiendrait, et même sans de grandes difficultés, si notre politique devenait anglaise : il croit que le second peut venir, quoique contraire à la ligue des princes, parce qu'à la mort de l'électeur de Mayence on aura occasion d'y retoucher, ainsi qu'un prétexte naturel et légitime de faire expliquer les princes ecclésiastiques, qui, plus intéressés que tous autres à la liberté germanique, sont toujours les premiers à tergiverser, etc., etc. Ceci décèle du moins que, tout attaché qu'il se montre à la confédération des princes, il y aura des moyens de lui faire entendre raison sur des modifications.

Ce qu'il faut que je sache maintenant, c'est 1° s'il faut le mettre en avant, vrai moyen de l'écarter, ce qui ne me paraît pas être notre intérêt; car il est plus sage, plus habile, et moins susceptible de préjugés et de passions qu'aucun autre qui puisse arriver à cette place; 2° s'il faut échauffer et augmenter son parti, ce qui est travailler directement contre le parti du prince Henri, car le plan du duc est exclusif; et, à dire vrai, il paraît tacitement si convaincu que l'autre ne peut rien être, qu'il a beaucoup ajouté à mon opinion sur ce sujet; 3° jusqu'à quel degré je dois lui montrer de la confiance; car il est impossible d'en obtenir d'un homme avisé sans lui en donner, et je crois qu'il vaut mieux lui dire que lui laisser deviner.

Le comte Finchestein est sauvé. Le roi est arrivé le 18 à huit heures du matin; il était parti de Breslaw le 17 à sept heures du matin: c'est une diligence incroyable; personne n'a pu le suivre. Ce jour-là même il a été voir la reine douairière, et a donné ainsi lieu d'attribuer à mademoiselle de Voss cette course rapide et périlleuse. On la dit grosse; mais 1° on ne peut pas le savoir, et 2° je crois que l'empressement serait amorti si cela était. On assure qu'elle a demandé deux cent mille écus; en ce cas sa destinée n'aura pas une grande latitude. Le roi

a fait une foule de nobles en Silésie comme ailleurs. Les gazettes vous le diront assez sans que je charge de leurs inutiles noms cette lettre. Il va passer huit jours à Postdam pour son travail sur le militaire : on parle d'un grand changement dans cette partie, lequel sera favorable aux subalternes, répressif pour les capitaines.

Les Dantzickols, qui s'imaginaient apparemment que les rois étaient des ogres, ont été si enchantés d'en voir un qui ne mangeait pas leurs enfants, qu'ils se sont enthousiasmés jusqu'à vouloir se soumettre purement et simplement à la domination prussienne. Les magistrats ont éludé comme ils ont pu, sous le prétexte que Dantzick était une dépendance de la Pologne; mais le mouvement a été si violent et si tumultuaire, que les courriers prussiens et polonais ont marché. Cet événement donnera l'éveil à l'empereur et à la Russie: bonne circonstance pour nos affaires hollandaises.

Au reste, M. de Hertzberg, qui s'est permis encore plusieurs coups de tête en Silésie, et nommément dans son discours des hommages, où il a vraiment bravé l'empereur d'une manière fort indécente, comme s'il était dans sa nature de ne pouvoir s'accommoder d'un ordre de choses paisibles, M. de Hertzberg a eu le crédit de retarder la nomination de M. d'Alvensieben pour la mission de France, que le roi avait annoncée à souper. Devais-je m'attendre à cette reculade quand je vous ai donné la nouvelle, que j'ai regardée comme si publique que je ne l'ai pas même chiffrée?

### LETTRE XXXIX.

14 octobre 1786.

Je commencerai cette dépêche par une anecdote parfaitement sûre, qui me paraît la plus décisive que l'on connaisse sur le nouveau règne. Qu'on se rappelle que j'écrivais le 29 août (Lettre XVIII): « Le roi paraît vouloir renoncer à toutes ses habitudes; c'est le prendre bien haut.... Il se couche avant dix heures du soir, et il est levé à quatre.... S'il persévère, il sera l'exemple unique d'une habitude de trente ans vaincue, et c'est en ce cas sans doute qu'il a un grand caractère qui nous déjouera tous..... »

Le prince Henri se regarde comme écarté par système et par goût. Il est persuadé ou croit être persuadé que la foule innombrable de sottises qui résultera de son éloignement (car, dans son opinion, sans lui le pays est perdu) fera recourir à son

expérience, à ses talents, et qu'il refusera ses tardifs secours qu'alors on implorera de son génie. Il ne pense pas que, même en lui accordant tous les rèves de son amour propre, l'expression un pays perdu n'est vraie que relativement à un certain laps de temps et à un concours de circonstances qui n'éclosent que dans une période donnée, et qu'ainsi très-probablement il sera mort avant qu'on ait eu le temps de s'apercevoir qu'on a besoin de lui. Il vient passer quatre mois à Berlin comme un martyr, dit-il, afin qu'on ne puisse pas dire qu'il a déserté la chose publique; ensuite de quoi Rheinsberg, le lac de Genève, la France seront ses asiles. Il en trouvera facilement partout pour les consolations de son choix, aujourd'hui qu'il peut rester des heures entières à jouer à colin-maillard ou à la main-chaude chez les plus insipides comédiennes, telles que n'en offriraient point nos plus mauyaises villes de province.

La distribution du crédit d'ailleurs est la même. Hertzberg viole le roi, qui probablement estime davantage le comte Finchestein, mais qui, n'en étant pas aussi pourchassé, le laisse dans une subalternité d'influence qui d'apparente devient réelle, vu la facilité du maître. Les autres ministres sont à peu près comptés pour rien.

Welner augmente tous les jours en juridiction et Bishopswerder en crédit; mais ce crédit, il ne paraît l'exercer ni en ostentateur ni en dupe. Ce ne sont ni des titres, ni des cordons, ni des départements qu'il convoite. Tout au plus fera-t-il des ministres; il ne le sera jamais. Trois cent mille livres pour chacune de ses filles, un beau fief pour lui, des grades militaires (il passe pour un bon officier), voilà ce qu'il veut; voilà ce qu'il aura probablement. En attendant, personne n'a rien, ni lui, ni Welner, ni Goertz, qui vit d'emprunt.

Bowlet. — Crédit d'ingénieur-maçon et nul autre; il n'en comporte pas. Goltz (le Tartare), fin, rusé, dextre, peut-être même ambitieux; mais très-personnel et cupide: l'argent est sa passion dominante, il aura de l'argent: c'est lui qui cependant influera probablement le plus sur le travail militaire, à moins que le duc de Brunswick ne s'en empare. Les mémoires relatifs au génie lui ont été remis. Le colonel Wartensleben écarté sensiblement, et probablement vu les liaisons de sa famille avec le prince Henri, qui, par-delà tant d'autres désavantages, a celui que tous les entours du roi s'accordent à l'exclure.

Les subalternes. — Leur règne n'est pas venu. Il paraît que, long-temps trompé par eux comme prince de Prusse, le roi le sait et s'en souvient, bien que par respect humain il veuille le dissimuler, du moins quelque temps encore.

Le maître enfin: qu'est-ce? Je persiste à croire qu'il serait téméraire de prononcer aujourd'hui; mais on serait bien tenté de répondre, le roi des soliveaux. Point d'esprit, point de force, point de suite, point de laboriosité; les goûts du porc d'Épicure, et des héros seulement l'orgueil, si pourtant ce n'est pas plutôt encore de la vanité étroite

dans quelles circonstances? à quel âge? à quel poste? Il me faut rappeler toute ma raison pour douter; il me faudrait l'oublier pour espérer. Ce qui vraiment est à craindre, c'est que le mépris universel qu'il encourra bientôt ne l'irrite et ne lui ôte même l'espèce de bonté qu'il montre. C'est une bien redoutable faiblesse que celle qui réunit, à la soif effrénée des plaisirs sans choix et sans délicatesse, le désir du secret dans un poste où rien ne peut être secret.

Je ne suis pas au reste ici le second tome de madame de Sévigné. Je ne dis pas du mal de Frédéric-Guillaume parce qu'il ne me regarde pas, comme elle disait du bien de Louis XIV parce qu'il venait de danser un menuet avec elle. Hier à la cour de la reine il m'a adressé trois fois la parole, et c'est la première fois qu'il l'a fait en public. Vous avez été à Magdebourg et à Brunswick? -Oui, Sire. - Avez-vous été content des manœuvres? - Sire, j'ai beaucoup admiré. - Mais c'est la vérité et non pas un compliment que je vous demande. - Sire, la vérité est selon moi que Votre Majesté seule manquait à ce superbe spectacle. -Comment se porte le duc? - Parfaitement bien. Sire, - Viendra-t-il bientôt? - Votre Majesté seule le sait, à ce que j'imagine.... Il a souri. Voilà l'échantillon. Vous croyez bien que ce qu'on peut me dire devant toute la cour m'est infiniment indifférent; mais ce ne l'était pas aux spectateurs, et je note ceci comme ayant paru entrer dans la

réparation arrangée pour la France. Or la voici, cette réparation. Jugez de l'esprit à expédients de la cour de Berlin; car je suis convaincu que de la meilleure foi du monde on voulait plaire à M. d'Esterno.

D'abord on a déterminé que la reine ferait un loto et non pas une partie privée, afin que plus de monde fût admis à sa table. Ensuite et après que toutes les princesses, le prince Henri, le prince Frédéric de Brunswick, le prince de Holsteinbeck ont été priés et placés, mademoiselle de Bishopswerder, dame d'honneur chargée de la partie, a nommé M. d'Esterno: puis la reine, apercevant milord Dalrymple, lui a fait signe et au moment même dit de se placer. Le ministre de France et celui d'Angleterre ont donc été les seuls ministres étrangers de cette partie: de sorte que le prince Reuss et M. de Romanzow sont restés sur la même ligne d'exclusion comme ils avaient été sur la même ligne de faveur. Il est difficile d'être plus gauche et plus inconsidéré. C'est maintenant que s'aggrave mon regret de ce que M. le comte d'Esterno s'est cru obligé de se fâcher le premier jour de cour de la reine; car je ne vois plus de réparation possible qui ne soit un maussade replâtrage après l'ineptie d'hier.

Au reste je suis sûr qu'on n'a pas voulu blesser, qu'on a voulu même réparer. Pour traiter la chose moins en petit, je me persuade qu'on a tort de dire que le roi hait les Français. Il ne hait rien; à peine aime-t-il quelque chose: on lui a fait entendre qu'il fallait être Allemand pour se frayer une carrière personnelle et glorieuse; il se rabaisse au niveau de sa nation, au lieu de s'efforcer d'élever sa nation, parce que sa vue ne porte pas plus loin. S'il a une vive répugnance pour quelque chose, c'est pour les gens d'esprit, parce qu'il croit qu'avec eux il faut absolument faire et entendre de l'esprit; or il hait l'un, parce qu'il désespère de l'autre; il ne sait pas qu'il n'y a que les gens d'esprit qui sachent n'en point avoir. Quant à la Hollande, il paraît avoir pris le parti de tout traiter à l'amiable, sans hauteur ni menaces. Mais il vient toujours de Berlin au stathouder deux versions dont le prince ne manque pas de choisir celle qui flatte sa passion dominante.

On fait à un mille d'ici des expériences d'artillerie très-secrètes: elles sont confiées au major Tempel-Hoff. Un très-petit nombre d'officiers-majors y sont admis. Les capitaines en sont exclus. L'emplacement est couvert de tentes gardées par des sentinelles nuit et jour. Je tâcherai de découvrir ce que c'est.

J'ai oublié de vous dire, de Brunswick, que je tenais de la duchesse que le prince de Galles fait consulter les plus habiles avocats de l'Europe pour savoir si épouser une catholique peut, soit par les lois positives de l'Angleterre, soit par celles d'aucune autre nation, soit dans les maximes du droit public de l'Europe, l'exclure d'une hérédité quelconque, et notamment de celle de la couronne. Il paraît qu'il y a beaucoup d'imprudence dans cette espèce d'appel présomptif des opinions britanniques à celles des avocats.

Une anecdote moins importante, mais plus piquante peut-être, c'est que le margrave de Bade-Baden a envoyé ici pour complimenter M. Edelsheim, le frère de celui de ses ministres qu'on appelle le Choiseul de Carlsruhe. Or voici l'histoire de ce complimenteur, arrivé beaucoup après tous les autres. Dans le temps qu'on doutait des talents prolifiques du père des cinq enfants royaux, on voulait donner un amant à une dame (la reine divorcée et reléguée à Stettin) qui en aurait bien pris sans cela. Les frères du duc de Brunswick furent chargés de ce choix. Ils les prenaient dans un étage trop bas: alors on jeta les yeux sur Edelsheim, qui fut assez publiquement chargé de ce grand œuvre. Il fut ensuite envoyé à Paris pour une autre commission, dont il s'acquitta mal; on le mit à la Bastille, à ce qu'on m'assure; il en sortit, revint, fut disgracié, puis remis en activité, envoyé auprès des diverses cours d'Allemagne en 1778.... Et c'est cet homme que, dans sa haute sagesse, le margrave envoie au roi de Prusse, qui s'est mis lui-même à rire en le voyant.

P. S. Hier à onze heures du matin le roi, enfoncé dans un carrosse gris, est allé seul à Mon-Bijoux, où il est resté une heure, et d'où il est sorti couvert de sueur et très-enflammé. Est-ce le triomphe de mademoiselle de Voss? Il est impossible de le savoir encore; rien n'a transpiré non plus des lettres que M. de Callenberg a apportées du stathouder.

Muller et Lansberg, secrétaires privés du cabinet, avaient demandé leur retraite avec assez d'amertume, leurs services n'étant apparemment plus nécessaires, disaient-ils, puisqu'on ne daignait pas même les instruire de ce qu'ils avaient à répondre, et qu'on envoyait au roi les lettres toutes dressées. Ils restent, et c'est par Bishopswerder que le raccommodement s'est fait. Il paraît qu'il se ligue avec Welner contre Hertzberg, même sans trop s'en cacher.

Le roi ne va plus que le vendredi à Postdam; on croit que c'est afin de donner au duc le temps d'arriver pour le travail militaire. C'est une étrange manie que de vouloir rendre raison de tous les caprices des rois.

# LETTRE XL.

28 octobre 1786.

J'ai passé la soirée hier avec le prince Henri: le roi avait consacré à ce palais presque tout son après-dîner la veille; car de chez le prince il avait été chez la princesse, où il a joué et pris le thé avec mademoiselle de Voss, entre autres dames d'honneur. Cette espèce de réconciliation avec le prince (laquelle pourtant n'est que de la simple courtoisie, montrée, à la visite chez la princesse, que le prince regarde comme sa plus cruelle enuemie), cette réconciliation (et c'est presque le

mot propre, car la froideur était très-grande) paraît être l'ouvrage de la politique de Welner, qui, dans sa lutte contre Hertzberg, a voulu si ce n'est l'appui du prince, du moins sa neutralité; et la haine de ce faible mortel est si aveugle, en effet, que, combinée avec les espérances de son ambition, qui ne se désabusera pas aisément, elle lui a suffi pour se jeter encore une fois à la tête du roi, et par conséquent pour se reculer s'il était possible. Au reste, lui-même ne fait pas grand fond sur ce rapprochement simulé, d'autant plus suspect qu'il se trouve placé à la veille d'une absence de quinze jours, après laquelle il ne serapas difficile de trouver des prétextes de ne pas se voir de quelque temps encore, si le roi le juge à propos. Mais le prince croit son ennemi fort, et il s'en réjouit comme un enfant, sans penser que c'est le moyen le plus sûr de le ressusciter.

En effet, M. de Hertzberg paraît avoir fait son sort. En Silésie, il avait eu des déboires assez vifs; quelques brusqueries, quelques contrariétés, le chagrin de voir rayer de la liste des comtes le frère de son ancienne maîtresse. Dès la Prusse même il aurait dû s'apercevoir que ses jactances ne plaisaient pas. Lorsqu'aux hommages il lut la liste des comtes, il s'arrêta à son nom afin que le roi le prononcât lui-même du haut de son trône, et le roi eut la malice de n'en rien faire; de sorte que le comte de Hertzberg n'a été inauguré que le lendemain dans l'anti-chambre.

Mais ce qui l'a probablement perdu, s'il l'est en

effet, ce sont ses manières hautaines avec Welner. le moins oublieur des hommes, et qui, dans ses projets d'ambition, n'avait pas besoin de cette rancune pour hair et desservir le ministre. Celui-ci l'a fait attendre dans son anti-chambre des heures entières, l'a reçu et tenu debout dans sa chambre, ne lui a parlé qu'un petit nombre de minutes et l'a congédié avec des airs qui ne sont bons qu'à offenser. Welner a juré sa perte, et Bishopswerder le seconde. Elle paraît probable du moins dans toute l'acception du mot crédit; je l'aurais deviné aujourd'hui à sa seule politesse. Il avait un grand diner d'étrangers, dont pour cette fois M. d'Esterno et moi nous étions, et toutes les prévenances ont été pour nous : cela est gauche et bas. Étrange singularité que ce mélange de roideur et de faiblesse par lequel les demi-caractères se perdent. Machiavel a raison: « Tout le mal de ce monde « vient de ce qu'on n'est pas assez bon ou assez « méchant. » Quoi qu'il en soit, il est certain du moins que M. de Hertzberg a reçu une défense sèche et positive de se mêler directement ni indirectement des affaires de Hollande, d'où M. de Callenberg au reste paraît n'avoir rien apporté de particulier. C'est tout bonnement du service qu'il demande, et ses lettres étaient de simples recommandations.

Ce n'est pas pour Hertzberg que l'on ne rappelle pas Thulemeier; c'est pour le comte Finchestein. La maîtresse de cet envoyé a été liée de tout temps très-tendrement avec ce ministre, et c'est même le mari de cette vieille amie qui fit entrer le comte dans le département. Après tout, le rappel ou non rappel de Thulemeier est à présent, ce me semble, un objet de bien peu d'importance. Sa mission est finie de fait depuis l'arrivée du comte de Goertz, et je ne crois pas même qu'on reçoive de ses dépêches.

Le sort de de Launay est décidé d'avant-hier au soir par une lettre très-sévère. Il est hors d'activité, et pour toute retraite on lui offre une pension de deux mille écus pourvu qu'il reste dans les états du roi. Il faut convenir que son compte rendu est un chef-d'œuvre d'égoïsme et d'impéritie, et qu'il pourrait être victorieusement réfuté, quoique le mémoire des commissaires, où ils ont entrepris d'y répondre, soit pitoyable. Au reste il a constaté deux faits, dont l'un bien curieux et l'autre décisif contre sa propre gestion, à savoir qu'il a fait entrer dans les coffres du roi en dixneuf ans quarante-deux millions six cent quatrevingt-neuf mille écus d'empire, ou plus de cent soixante-dix millions de notre monnaie par-delà ses fixations, qui montaient à cinq millions d'écus annuels. Quelle extorsion terrible! L'autre fait est que la régie coûte plus de quatorze cent mille écus annuels ou près de six millions en frais de perception, qui, au premier aperçu des affaires et des circonstances locales, peuvent être réduits au moins des deux tiers. Mais on n'emploie pas en ce moment un seul homme qui paraisse en être aux éléments : il est de fait qu'on n'a pu rédiger

encore un tableau général de la recette et de la dépense, ni classer une seule des branches du revenu; en sorte qu'il n'est pas encore un seul objet, pas même le dîner du roi, qui soit nettement assigné. Ceci est un chaos, mais c'est le chaos tranquille. Tout est en stagnation, finances, militaire, civil. En général cela vaudrait sûrement mieux que trop gouverner dans un pays constitué, où la sagesse particulière l'emporterait sur la folie publique. Mais on est si accoutumé ici que le roi travaille, ou plutôt qu'il fasse tout; on a si peu l'habitude d'y suppléer (quoique, la chose une fois ordonnée, on sache fort bien le tromper); on est si éloigné même de le lui proposer, que la stagnation est un détraquement réel de la machine; et ce détraquement, que ne peut-il pas devenir dans un état qui a des bases si fragiles, quoiqu'à la vérité habité par un peuple si lent, si lourd, si peu passionné, que difficilement une secousse y sera subite? Quoi qu'il arrive, le vaisseau coulera bas plus ou moins insensiblement, s'il ne survient pas de pilote; mais il ne chavirera pas.

Encore une fois il faut attendre; il serait téméraire de vouloir discerner quelque chose dans ces ténèbres visibles; il faut attendre, dis-je, pour savoir du moins si le roi aura ou n'aura pas le courage de prendre un ministre principal. Son avénement serait une véritable révolution, qui peut tout changer, soit en bien, soit en mal.

Ce qu'il faudra beaucoup surveiller quand on pourra pronostiquer le sort de ce gouvernement-

ci, c'est le duc de Brunswick, s'il n'y est point appelé, et qu'il y ait apparence de naufrage. Ce prince n'a que cinquante ans, et certes il est ambitieux. Si jamais il peut se résoudre à quelque chose de hasardeux, et qu'il ne compte plus sur la Prusse, il soufflera sur toutes les combinaisons germaniques, comme le vent du nord sur de faibles roseaux. Sa tournure et ses manières ne sont pas compatibles avec l'Angleterre, qui d'ailleurs ne peut qu'accidentellement agir dans le continent. Mais mon imagination se figure telle circonstance où je le crois capable de se jeter du côté de l'empereur, qui le recevrait à bras ouverts. Et que ne pourrait pas le duc de Brunswick à la tête de l'armée autrichienne? Quel danger pour l'Allemagne! Quelle existence pour lui, qui aura peu de frein s'il lui faut prendre un parti désespéré! car il ne saurait souffrir ses fils, si ce n'est le cadet, qui promet de n'être pas aussi stupide On a manqué la bonne manière de le lier : c'eût été de le mettre absolument à la tête de la confédération des princes. S'il les déserte, je crains fort qu'il n'en soit le destructeur.

Le baron de H\*\*\* est arrivé, et il n'a pas été reçu par le roi, comme on s'y attendait. Un certain énergumène de musique, appelé le baron de Bagge, est aussi à Berlia. Je crois que tous tant qu'ils sont ils se hâtent trop. Il est dans la ferveur du système allemand, et surtout avide de faire dire qu'il suit d'autres errements. Depuis qu'il est

roi, le banquier de la Valmour a eu ordre d'envoyer ses comptes, pour qu'ils fussent arrêtés, et de suspendre tout paiement ultérieur à cette fille, qui eut autrefois sur lui tant d'empire. On dit qu'il revient le 3 de Postdam, et je crois en dernière analyse qu'il ne fera qu'y chasser. Le prince de Dessau y arrive demain soir: je ne doute pas qu'il n'y ait quelque évocation d'ames.

# LETTRE XLI.

30 octobre 1786.

J'ai remis à Struensé, sur sa demande, les notes suivantes; l'une sur la possibilité d'un placement dans les effets publics de France, l'autre sur le traité de commerce.

SUR LES PLACEMENTS D'ARGENT DANS LES EFFETS PUBLICS DE FRANCE.

Il y a deux sortes d'effets publics en France; ceux dont le revenu ou leur rapport est fixe et certain, et qui n'ont rien d'éventuel, et ceux qui produisent des dividendes ou partages de bénéfices sujets à des vicissitudes et à des variations en hausse ou en baisse.

Dans cette dernière classe sont principalement les actions des compagnies publiques ou favorisées, telles que la caisse d'escompte, les eaux de Paris, la compagnie des Indes: tous ces effets ont été successivement ou en même temps livrés à tous les excès de l'agiotage. On a perdu, pour ainsi dire, toute idée de leur valeur réelle, de leur rapport effectif, pour se livrer à toutes les exagérations des joueurs sur des objets que l'on ne peut pas soumettre à des calculs exacts. On a même été moins occupé de rapprocher les prix de ces actions de leur véritable valeur que de les ballotter d'après de prétendues notions sur l'impossibilité de livrer les quantités vendues: on a fait accaparement sur accaparement, association pour la hausse, association pour la baisse. Tout ce que le mensonge, l'intrigue et l'astuce ont pu imaginer, a été mis en œuvre pour faire hausser ou baisser les prix; et, quoique la violence de ce jeu ne dure que depuis environ deux ans," beaucoup de gens s'y sont déjà ruinés, et beaucoup d'autres s'y sont déshonorés en se mettant à couvert de la loi pour éluder leurs engagements.

L'autre genre de placement, le seul peut-être qui mérite ce nom, sont les contrats et les effets royaux proprement dits; les contrats rapportent cinq et demi à six pour cent au plus. Un seul effet au porteur en rapporte davantage; c'est l'emprunt de cent vingt-cinq millions, qui ne se vend sur la place qu'à deux pour cent de bénéfice, quoiqu'il y ait neuf mois d'intérêts échus, et qu'il offre réellement un intérêt de bien près de sept pour cent par an. Il n'est pas possible qu'il reste long-temps à ce taux. Soit que l'on veuille y placer d'une manière permanente, ou pour une spéculation de quelques mois seulement, cet emprunt mérite une

préférence décidée sur tous les autres. Chaque année le bonifie réellement, puisque, avec un intérêt toujours égal de cinq pour cent l'an, on marche toujours vers un remboursement plus avantageux. En janvier 1787 et 1788 ces remboursements se feront sur le pied de quinze pour cent de bénéfice sur le capital; ensuite ce bénéfice monte à vingt pour cent, et de trois ans en trois ans vingtcinq, trente, trente-cinq, quarante, quarante-cinq, cinquante, et enfin pour la dernière année à cent pour cent, le tout indépendamment de l'intérêt à cinq pour cent jusques et compris l'année du remboursement, la dernière année à cent pour cent de bénéfice seulement exceptée. On peut conserver ce placement sous sa forme originaire d'effet au porteur, ou, si l'on veut, on peut le faire constituer en contrat, sans rien changer pour cela à l'ordre du remboursement.

Ceux qui achètent dans le projet de garder devraient préférer de le faire constituer en contrats, parce que, sous cette forme, il ne peut être volé, brûlé ni détruit; ceux qui achètent par spéculation pour revendre font mieux de garder les effets au porteur, parce qu'alors la vente n'en éprouve ni retards ni formalités.

Les emprunts publics en France doivent être regardés comme finis, toutes les dettes de la guerre étant payées; de sorte que si l'on emprunte désormais, ce ne sera probablement que de petites

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On ignorait alors, et l'on ne devinait pas la sublime invention des emprunts graduels et successifs.

sommes, pour parer aux remboursements annuels dont les finances sont chargées pendant cinq ou six ans encore: mais ces emprunts ne présenteront aux prêteurs que de médiocres avantages; le taux de l'intérêt a une tendance naturelle à baisser, d'après la prospérité générale du royaume, et par conséquent l'emprunt de cent vingt-cinq millions présente une probabilité de hausse, qui chaque jour peut se réaliser, et dont on ne peut s'assurer qu'en y plaçant promptement. Cette probabilité peut même s'appeler certitude quand on considère d'un côté la nature de l'emprunt, qui est le plus sage, le plus solide, le plus avantageux aux prêteurs, et le mieux combiné à tous égards que l'on ait jamais fait; d'un autre côté le concours des circonstances, qui toutes se réunissent à faire présumer que le crédit de la France et la confiance dans ses effets royaux ne pourra que s'accroître et s'affermir de plus en plus.

#### SUR LE TRAITÉ DE COMMERCE.

Il paraît que le traité de commerce plaît beaucoup aux deux parties : les Anglais y voient un grand débouché pour leur lainage, leurs cotons façonnés et leur quincaillerie. Nous comptons sur une très-grande exportation de nos vins, nos toiles, batistes, etc; et probablement tous ont raison, mais avec des modifications que le temps seul peut apprécier.

En général, le traité paraît avoir consacré un

principe trop souvent méconnu, que les droits modiques sont les seuls moyens de préserver le revenu, et de prévenir la contrebande; ainsi dix à douze pour cent sont les droits que les marchandises anglaises vont payer. Si dans les premières années l'avantage pouvait sembler être du côté des Anglais, il est clair que chaque année le commerce français gagnera du terrain par là, d'autant que rien ne s'oppose à ce que nos manufactures imitent peu à peu les produits de l'industrie anglaise, tandis que, la nature ayant refusé à l'Angleterre le sol et le climat, qui seuls peuvent produire nos vins, ils seront toujours dans notre dépendance à cet égard.

Il est certain que les vins de Portugal continueront à être consommés en Angleterre en assez grande quantité. La génération qui s'élève préfèrera les vins de France: cela est prouvé par l'exemple de l'Irlande, où il se boit dix fois plus de vin de France que de celui de Portugal. Les vins de France ne devant désormais payer en Angleterre que les mêmes droits que ceux de Portugal y paient aujourd'hui, c'est-à-dire quarante livres sterling par tonne, ou environ vingt-quatre sous de France la bouteille, nos vins de Médoc pourront s'y vendre à bon marché, et seront préférés aux vins de Portugal. Les Anglais pourraient, à la vérité, baisser les droits actuels sur les vins de Portugal; mais ils craindraient de les diminuer sensiblement, pour ne pas compromettre le produit de leurs brasseries, qui forment la branche la plus importante de leurs droits d'accise, et rapportent annuellement plus de dix-huit cent mille livres sterling.

En tout, le traité sera incontestablement avantageux aux deux pays; il procurera une augmentation de jouissances à leurs habitants, et de revenus à leurs souverains respectifs; il tend à rapprocher les Anglais des Français; en général, il porte sur ces principes libéraux qui conviennent aux grandes nations, et dont la France devait d'autant plus donner l'exemple, que c'est le pays de l'univers qui par ses avantages naturels gagnerait le plus à ce que de tels principes fussent universellement établis dans le monde commerçant.

## LETTRE XLII.

31 octobre 1786.

On a dit aussi (et c'est le prince Ferdinand) que c'était moi qui avais réfuté le compte rendu de de Launay: depuis ce moment j'ai été me faire écrire chez de Launay tous les jours, et j'ai déclaré qu'en pareille matière tourmenter les personnes me paraissait si peu nécessaire aux choses, qu'indépendamment de la lâcheté de frapper sans mission un homme dans le malheur, il n'y avait qu'un fat qui eût pu inventer une méchanceté si bête.

Sur une réplique à la réfutation de son compte rendu, de Launay a reçu une lettre si dure, qu'il a demandé sur-le-champ la permission de se retirer. Le roi a répondu que cette permission lui serait accordée quand la commission n'aurait plus besoin de lui.

On murmure hautement ici, après en avoir longtemps parlé sourdement, qu'il se machine un traité entre la Russie, l'Autriche et la Prusse, dont le prétexte est la pacification de la Hollande. J'avoue que je ne vois pas à cela la plus légère apparence pour le moment. Le roi ni aucun de ses ministres ne me paraissent avoir assez d'étendue dans l'esprit pour une pareille conception. Cependant c'est le cas assurément d'y faire une attention sérieuse.... Comme je finissais cette phrase je reçois avis sûr que le docteur Rogerson, médecin favori de la czarine, celui-là même qu'elle a envoyé à Vienne, et dont je vous ai parlé dans mes premières dépêches, vient d'arriver. C'est le cas ou jamais de faire la guerre à l'œil; mais ce genre d'escrime n'appartient qu'aux ministres; eux seuls en ont les moyens, ne fût-ce que par la toute-puissance des petits soupers, qui sont des tamis pour les secrets. Au reste, ce Rogerson revient d'Angleterre par Amsterdam, et sa route naturelle était bien de passer ici. Cependant je répète qu'il faut observer de près les cabinets d'Autriche et de Saint-Pétersbourg, tout convaincu que je sois quant à présent que l'empereur ne tend que des piéges à ce pays-ci. Ajoutez à tout ceci que je crois m'apercevoir trèsclairement que le prince Henri se dégallomanise : cela ne l'avancera de rien; car c'est comme antiHenri qu'on est anti-Français, et non pas comme anti-Français qu'on est anti-Henri. Mais ce prince est turbulent, faux, perfide: autrefois il a réussi à Saint-Pétersbourg. Il peut se flatter que si l'on a besoin de ce cabinet on pensera à l'employer, et jamais on ne ressembla mieux par la morale à feu Érostrate.

Le duc de Brunswick est arrivé samedi soir à Postdam; c'est une espèce de secret à Berlin. Le dimanche on n'avait encore fait que de la musique et des revues; mais il est certain que du dimanche au mardi il est parti deux courriers. Je n'en sais pas davantage; je manque de moyens pécuniaires et autres; mais c'est une chose si incommode que le désordre intérieur, quelques-uns des favoris sont si intéressés à le faire cesser, du moins dans certaines parties, puisqu'ils n'ont pas le sou, et il est à un tel excès dans le palais, que je ne puis pas ne point soupçonner qu'il y a quelque grand objet de distraction qui absorbe le peu de moments que le roi consacre au travail.

Il a eu une secousse intérieure où il s'est fait violence. Un de ses écuyers favoris, Rumpel, fort insolent de sa nature, et au point qu'à une revue il lui est arrivé de frapper un gentilhomme sans qu'il en soit résulté aucune autre suite, a eu un démêlé de subordination très-vif avec M. de Lindenau, nouveau premier écuyer, Saxon, ami de Bishopswerder, qui l'a fait placer. Lindenau a envoyé l'insolent favori aux arrêts, et a rendu compte au roi; celui-ci a fait un soubresaut violent;

quant à moi. J'avoue que je suis surpris moi-même de tout ce que je parviens à savoir, quelque peu que ce soit : mais il ne peut y avoir de secret ici pour le ministre de France que faute d'argent ou d'activité.

On vient de me conter que le général Rodig avait appelé en duel le comte de Goertz; on n'en dit pas le sujet, et cela me paraît peu vraisemblable : cependant la nouvelle est de bon lieu, quoique d'un jeune homme.

## LETTRE XLIII.

4 novembre 1786.

M. de Launay est suspendu de toutes fonctions par une nouvelle lettre infiniment dure, et passablement incohérente. J'ai cependant peine à croire qu'on veuille souiller le commencement du règne par une inutile cruauté. La victime est immolée à la nation du moment où l'homme n'est plus en place; le reste ne serait que l'explosion d'une haine gratuite, puisque ce malheureux ne peut plus faire ombrage à personne. M. de Verder est à la tête de la régie. Nous verrons ce que produira un nouveau régime, ou plutôt s'ils sauront l'établir. En attendant, le renvoi de quarante Français est décrété in petto, et je ne vois pas que ces espèces de vêpres siciliennes conquièrent même l'opinion publique.

Ici le théâtre n'est pas assez vaste pour que le parterre ne discerne pas ce qui se passe dans les coulisses. Il n'y a guère d'autre illusion possible que de faire réellement du bien. Au reste, j'essaie de sauver de Launay en faisant dire par le prince Henri, qui du moins a conservé le droit de tout dire, que jusqu'ici le roi a vraiment été dans cette affaire l'homme de sa nation; que s'il allait plus loin il serait l'homme des ennemis de de Launay; qu'on murmure dans le public qu'il a épousé leur haine, etc. Il est certain que les je du compte rendu lui ont donné de l'humeur et même de l'emportement.

Le roi est arrivé hier, et reparti ce matin : il paraît que c'est un épisode du roman Voss, lequel mûrit. On est en suspens sur les trois partis suivants. Deux cent mille écus pour sa dot (le roi ne le veut point, ou ne veut compter que mille écus par mois; de sorte que le paiement ne serait parfait que dans seize ans et huit mois, ce qui le rendrait un peu problématique); un mariage de la main gauche (le roi y consent; mais la demoiselle trouve que cela est très-équivoque), ou la marier à un homme qui partira le jour même pour la mission de Suède. (On n'est pas sûr de trouver un homme assez vil pour cela dans une classe qui le mette sur la ligne des ministres.) La demoiselle avoue que, sans être amoureuse, elle est sensible à une persécution de trois ans; mais que sera-t-elle? que sera son oncle, sa famille? quelle sera sa place dans l'opinion, à la ville, à la cour? Voilà l'objet de la négociation

que conduit Bishopswerder; je ne le crois pas assez jeune pour devenir le substitut du roi; de sorte
que sa spéculation ne me paraît pas sûre. Quant au
roi, il y a bien un peu de curiosité, un peu d'obstination, un peu de gloriole, mais encore plus du
besoin d'une société où il puisse être aussi commère,
aussi déboutonné, aussi les pieds sur les chenets
que possible. Ce qui entrave la négociation, c'est
que les Rietz doivent vider le pays, et que le roi
tient fort à son fils. Au reste, il faut ajouter à tout
ceci, cependant, que mademoiselle de Voss raconte tous les propos du public, et même des courtisans les plus secrets sur son compte, ce qui peut
donner des soupçons sur la probabilité des coujectures.

Il retourne à Postdam jusqu'au 8, dit-on: il n'y est pas tellement occupé d'affaires ou de plaisirs secrets qu'il n'ait quelques sociétés. M. d'Arnim y est, espèce d'homme du monde manqué à qui l'aménité facile de ses mœurs et sa grande fortune ont fait beaucoup d'amis, et dont l'esprit tout à la fois assez droit et peu brillant, mais indécis et vacillant, n'offusque ni n'effraie le roi. En tout pays absolu c'est un grand moyen de fortune que d'être médiocre; s'il est vrai qu'en général avec les princes il ne faut rien de tranchant, et que l'hésitation en délibérant leur plaît toujours, je crois que cela l'est principalement pour Frédéric-Guillaume II.

Au reste, les états d'assignation sont faits, à ce qu'on assure, et c'est le travail du seul Welner; aussi tous les ministres, Schulembourg excepté, peut-être à cause de ses liaisons avec le comte Finchestein, que l'inauguration de mademoiselle de Voss doit rendre puissant, sont-ils inquiets et consternés. Il en est, et ceci est positif, qui n'ont pas encore rendu le plus léger compte au roi. Appréciez par là l'état de situation d'un pays où tout dépend de cette seule tête. Ne vous étonnez pas de ce que l'on vous parle de peu d'affaires; car il ne s'en fait point, celle de de Launay est la seule que l'on suive avec l'activité de la haine. Tout le reste dort.

Quelqu'un qui arrive de Russie m'assure que déjà depuis long-temps l'impératrice ne va plus au sénat, et qu'elle s'enivre habituellement tous les matins avec du vin de Champagne et de Hongrie (ce fait est contraire à toutes les traditions parvenues jusqu'à moi); que Potemkin exalte son ambition jusqu'aux plus grands projets, et que l'on dit tout haut qu'il sera empereur, ou qu'il aura la tête coupée à l'avénement du grandduc. Cet homme rusé, tranchant, et d'une fermeté rare, n'a pas un ami, et cependant le nombre de ses créatures et de ses créanciers, qui perdraient tout avec lui, est tellement grand dans toutes les classes de la nation, que son parti est extrêmement formidable. Il amasse un trésor immense dans un pays où tout est vénal. Habitué à ne jamais payer ses dettes, et disposant de tout en Russie, il ne lui est pas difficile d'accumuler des sommes immenses. Il a un appartement dont

lui seul garde la clef, garni de rayons du haut en bas, et divisé en un grand nombre de cases remplies de billets de banque de la Russie, du Danemarck, et surtout de la Hollande et de l'Angleterre. Un de ses gens d'affairés lui proposait un jour l'achat de la bibliothèque d'un grand seigneur qui venáit de mourir. Potemkin le mena dans son appartement à billets, et pour toute réponse lui demanda s'il croyait que cette bibliothèque valût celle qu'il lui proposait. Avec de tels moyens pécuniaires il n'a pas même besoin d'un autre crédit pour faire à Saint-Pétersbourg tout ce qu'il osera vouloir. Au reste, je dois dire ici que le docteur Rogerson, lequel est parti aujourd'hui pour retourner à Saint-Pétersbourg, assure que personne en Europe ne mène une vie plus réglée et plus sobre que Catherine II. Observons cependant qu'il est absent depuis huit mois,

J'ai ramassé quelques détails assez curieux sur l'usurpation de la régale des postes de la Courlande, dont je vous ai parlé dans mes dépêches précédentes. C'est un objet assez important pour ce petit état. Indépendamment de l'inquisition qui en résulte, et de l'infraction du droit des gens, cette branche de revenu n'est pas de moins de cent soixante mille livres de France annuellement. Mais voici une circonstance singulière qui caractérise la politique russe. Pour ne pas commettre un acte de violence trop marqué, et se dispenser de faire marcher des troupes, ce qui attire toujours l'attention des voisins, la cour de Russie a

fait proposer, ou plutôt demander une conférence amiable des députés de Courlande avec les commissaires nommés à cet effet, et appelés à siéger à Riga, forteresse russe, frontière de la Courlande, sous la présidence du gouverneur de cette ville. Quatre députés de Courlande s'y sont rendus au terme fixé, et le gouverneur leur a signifié qu'il avait ordre de sa souveraine de les faire arrêtet s'ils ne signaient pas l'acte qu'il leur montrait tout dressé, par lequel la régale des postes de Courlande se trouvait conférée à la Russie. Les députés, qui, dans un refus, n'avaient de perspective que la Sibérie, ont signé purement et simplement; après quoi plusieurs conventions qui aliènent des menus droits ou même des portions de pays limitrophes ont été présentées et sanctionnées de même. Une des plus astucieuses comme des plus importantes est celle qui concerne la réclamation des sujets russes qui peuvent se trouver en Courlande, et dans laquelle le cabinet de Saint-Pétersbourg enveloppe les descendants de ceux-là mêmes qui seraient naturalisés depuis des siècles. Il est évident que cette concession prête à des abus illimités et des chicanes sans nombre, qui feront plus de mal à la Courlande que le plus onéreux impôt; car rien n'empêche les préposés russes de feindre quand ils voudront l'existence d'un ou de plusieurs, ou de tels et tels sujets russes, dans telle ou telle partie de la Courlande qu'il leur plaira, et de supposer gratuitement le refus de les restituer, pour mettre le pays à contribution d'autant de centaines

de ducats (somme fixée par la convention pour chaque tête moscovite qu'on refusera de rendre) que le fisc russe ou du délégué en auront besoin, ou que le pays en pourra fournir. Encore une fois, ce qui s'exécute plus clairement pour la Courlande se pratique un peu plus sourdement, mais se pratique dans tous les pays qui avoisinent la Russie. Revenons à Berlin.

L'écuyer Trumpel, dont je vous ai parlé dans ma précédente, est renvoyé. Ce coup de force a beaucoup étonné. Il est certain que le roi fait tout ce qui est en lui pour n'être pas dominé. C'est jusqu'ici la volonté la plus distincte que l'on puisse discerner dans ce prince. Il soupa jeudi soir à la table de confidence, où l'on est servi par des tours et sans valets. Le souper fut plus que gai. Il était composé de dix personnes. On fut voir après toutes les dames d'honneur les unes après les autres.

Le prince Henri, qui a donné cette semaine de grands diners au militaire et au civil (chose qu'il ne faisait jamais), soupe lundi chez la reine régnante avec toute sa cour: cela ne prouve rien du tout que la volonté de n'être qu'en mesure de politesse. J'oubliais de dire qu'il donne demain à diner à tous les bas-officiers du régiment de Braun; c'est une affectatiou ridicule et gratuite qui ne le raccommodera pas avec l'armée, dont il est vraiment méprisé.

Le baron de Bagge, qui n'a voulu voir personne ici, et pas même faire les visites de décence, disant qu'après la manière dont il avait été avec le prince de Prusse, c'était au roi à lui faire dire de venir, a reçu hier invitation de se rendre à Postdam. C'est tout au moins la preuve que la musique tient à cœur.

Cet infame C\*\*\* a écrit à Chauvier qu'il savait, à n'en point douter, que c'était à lui qu'il avait l'obligation de n'avoir pu voir le roi; qu'il allait dans un pays où il était du moins facile de nuire, et qu'il mettrait tout en œuvre pour le perdre, in-dépendamment de tous les moyens que lui Chauvier en avait déjà fournis. Chauvier a pris le bon parti; il a porté la lettre au roi.

Les courses nocturnes continuent. J'ignore toujours quel est l'objet des grands mouvements vers l'Autriche et réciproquement.

# LETTRE XLIV.

Du 7 novembre 1786.

Le roi s'est entremis lui-même pour raccommoder Bishopswerder et Goltz le Tartare: aussi la paix est-elle faite quant à présent, et d'autant plus pleinement que la guerre ouverte et avouée est au plus haut point d'activité entre le premier favori et le comte de Goertz. On a eu beaucoup de peine à empêcher les voies de fait. Que faut-il augurer d'un roi que l'on se dispute ainsi? Probablement on donnera un régiment au comte de Goertz pour l'éloigner; mais la difficulté est la liquidation de ses dettes; car il paraît que la chose sur laquelle le roi cède le moins en dernière analyse, c'est l'argent. Le traitement des aides - de - camp est fixé enfin. Bishopswerder a deux mille écus, Goltz le Tartare et Bowlet chacun dix-sept cents; le premier écuyer de Lindenau aussi deux mille écus, huit places de fourrages, que l'on peut évaluer, année moyenne, à six cents écus; chauffage et lumière.... Voilà comment les sables du Brandebourg, aidés de la Silésie cependant, peuvent entretenir une armée de deux cent mille hommes.

Le thermomètre pour les affaires est toujours le même. Les lettres ne sont point expédiées; il y a une chambre pleine de paquets non ouverts. Le ministre d'état Zedlis n'a pas pu obtenir une réponse à ses rapports depuis plus de trois semaines: tout s'arrière, tout se recule; cependant le genre de vie de Postdam paraît avoir été passablement réglé, quoique madame Rietz s'y soit trouvée. Le plus tard que le roi se soit levé a été à six heures. Le prince Dessau ne l'a jamais vu que sur les midi et demi, et peut-être pas une demi-heure par jour, indépendamment du dîner: c'est au souper que les femmes paraissent, et que l'on se déride.

Welner n'a point quitté Postdam, et deux hommes travaillent continuellement dans sa chambre. Jusqu'ici on peut le regarder comme le roi de l'intérieur. Il paraît constant qu'il n'est ni sans habileté, ni sans connaissances, et le désordre éternel des comptes, joint à la méfiance des financiers en activité, doit avoir poussé le roi à s'abandonner à Welner, recommandé par son obscurité.

Je dis le désordre éternel, parce qu'en effet Frédéric-Guillaume Im, à qui l'on doit presque tous les établissements intérieurs, auxquels son fils n'a presque rien changé, n'avait pas un état général exact, et c'était par système. Comme lui seul connaissait l'ensemble de ses affaires, et comme il ne voulait pas qu'aucun de ses ministres particuliers pût le deviner, il faisait des états incomplets, surchargés, infidèles. Frédéric II, qui n'a jamais rien entendu aux finances, mais qui savait bien que l'argent est la base de toute puissance, se bornait à vouloir faire de grosses épargnes; et il était si sûr que ses excédants étaient énormes, qu'il se contenta des comptes partiels; du moins cette version me paraît-elle plus probable que l'im-, putation d'avoir brûlé les états généraux de recette et de dépense par malice, et seulement pour embarrasser son successeur : celui-ci veut se mettre en règle, et il a raison; mais ce sont les étables d'Augias à nettoyer, et je ne vois pas où est l'Hercule, au moins parmi ceux dont il prétend se servir.

Le comte Finchestein a écrit au roi une lettre très-forte, pour lui déclarer que les vivacités de M. de Hertzberg se multipliaient au point qu'elles lui devenaient insupportables; que son grand âge d'ailleurs et sa dernière maladie lui faisaient désirer sincèrement sa retraite. Le roi lui a fait une réponse douce, très-obligeante, et pour ainsi dire apologétique, où il lui demande avec instance de rester, et lui promet que les sujets de plainte

cesseront : il s'engage peut-être à plus qu'il ne peut. Les hommes les plus incompatibles servaient ensemble sous Frédéric II, et c'est un des traits caractéristiques de son règne; mais ce ne serait pas peu présumer que de vouloir le recommencer : il faut qu'on ne s'y attende pas; car, malgré toute la servilité du pays, on prend des licences qu'on ne se fût pas permises sous le feu roi, de qui l'on parlait très-librement, mais avec qui l'on ne se familiarisait pas. Maintenant il n'y a pas jusqu'à l'académie qui veut empiéter : elle a proposé trois nouveaux académiciens allemands; un Boden, astronome; un Meierotto, recteur du collége; un Ancillon, ministre du saint évangile (merveilleux choix). Le roi a marqué avec assez d'amertume sa surprise de cette proposition insolite, hasardée, sans qu'on sache seulement s'il veut augmenter le nombre des académiciens; et cette indiscrétion occasionnera probablement un réglement. Au reste le roi a mis un gros oui sur la proposition d'un je ne sais quel druide appelé Erman, auteur d'une foule de mauvais sermons, et d'une histoire du refuge, qui a déjà quatre volumes que l'on pourrait mettre en trente pages, et qui a été proposé par le seul curateur (M. de Hertzberg), sans avoir passé au scrutin.

Le Boden de Paris paraît tout-à-fait oublié et même pis. On a représenté au roi qu'il y avait trois lettres de cet homme sans réponse. « Je n'ai rien à « lui dire; c'est un f.... coquin qui est venu sans « ordre..... » Telle a été la décision royale. Il revient demain pour peu de jours : il a tellement l'habitude de courir d'un lieu à l'autre pour des instants, qu'il paraît que c'est un besoin pour lui. M. de H<sup>\*\*\*</sup> lui a écrit depuis trois jours pour savoir quand il pourrait prendre congé; il n'a point de réponse.

Le grand dîner du prince Henri au régiment de Braun a eu lieu hier comme je l'avais annoncé. Le prince avait à sa table tous les officiers et quarante bas-officiers qui avaient encore servi sous lui à la bataille de Prague. Il a donné une médaille de quinze ducats à chaque officier, un ducat à chaque bas-officier, et un écu à chaque soldat. Il est difficile d'être plus gauchement ostentateur: s'il avait eu besoin de s'achever auprès du roi, c'en était le vrai moyen; mais son sort était déjà complètement fait, et il faut qu'on le sache bien; car Rogerson, qui avait beaucoup vu le prince Henri dans ses deux voyages de Russie, n'est point venu chez lui: le roi l'a vu, mais peu de moments, dit-on.

Je ne me rappelle pas en ce moment le nom de la personne qui vient de Vienne, et qui au dîner du roi s'est fort égayée sur le compte de l'empereur, ce qui a laissé le roi froid, et même soucieux, jusqu'à donner des marques d'improbation tacites, mais assez fortes.

On prépare de nouveaux cordons. Il semble que la monnaie morale soit celle qui coûte le moins au roi, et jamais le mot de Frédéric II à Pritwitz, qui se plaignait de ce que Braun avait le cordon avant lui, « Mon cordon est comme la grace effi-« cace; il se donne et ne se mérite pas; » jamais ce mot n'a été plus vrai.

Le comte d'Arnim a été nommé grand-veneur et ministre d'état, avec voix et séance au grand directoire. Je vous ai parlé de lui avec détail dans une de mes dépêches précédentes. Ce choix est de pure faveur, d'autant plus marquée que la place du grand veneur, arrachée à Schulenbourg, avait toujours été sollicitée par le colonel Stein, espèce de favori; mais faveur fondée, à ce que je crois, sur un simple goût de société, car Arnim est' irréprochable dans sa morale et dans ses mœurs, et ce n'est qu'un incapable de plus dans le ministère....

Pourriture avant maturité. J'ai grand'peur que telle ne soit la devise de la puissance prussienne: mais leurs millions sont bons. Il serait donc utile, s'il est vraiment question de la banque, comme tous les bulletins, les gazettes et les lettres particulières le disent, de sorte que tout le monde en parle excepté moi, de me charger des propositions pour y en placer; car cela est plus important, ce me semble, que l'emprunt de cent vingt-cinq millions, que la banque saura bien apparemment prendre pour son propre compte : au reste Struensé, qui sans doute serait bien-aise de cette occasion de se rendre nécessaire au roi, m'a demandé nettement ce qu'il devait penser du désarroi de la caisse d'escompte, de la lettre du contrôleur-général à ses administrateurs, du projet d'une banque,

de sa prochaine réalisation, des principes sur lesquels elle sera établie, et surtout du genre d'administrateurs qui seront à la tête. (L'idée seule lui paraît lumineuse; mais il est convaincu que tout dépend des chefs). A tout cela je n'ai su, comme vous sentez, que répondre; et il importe que je le sache bientôt; car, outre qu'une négociation de ce genre ne peut réussir ici que par lui, parce que tous les autres, sans en excepter un, n'y entendent rien du tout, il a droit de m'interroger, puisque je l'ai agacé le premier.

## LETTRE XLV.

Du 10 novembre 1786.

Je ne saurais malheureusement me déguiser que chaque jour confirme ici par quelques traits plus pitoyables les uns que les autres l'opinion que j'hésite depuis aussi long-temps que je puis à prendre de l'homme et de la chose.

Le roi vient de donner le cordon de l'aigle noir à M. d'Anhalt; voici quel est cet homme. D'Anhalt naquit d'une cuisinière et d'une foule de pères. Il commença par être palefrenier; puis il vendit du café de contrebande aux officiers. J'ignore comment il le devint lui-même; mais je sais que sa fonction principale fut d'espionner. On l'attacha aux pas du prince de Prusse (le roi d'aujourd'hui); et comme il mêlait des conseils empoisonnés à des

relations odieuses, on lui destina, dit-on (et cet onlà est à la vérité le plus cruel ennemi du feu roi), l'exécution d'une atrocité que l'on n'eut ni l'adresse de colorer ni le courage de consommer. D'Anhalt se trouva des talents militaires plus que n'en comporte sa folie naturelle. Sa vocation en ce genre est bien marquée, ce me semble, par ce trait caractéristique qu'il n'a jamais de sang froid qu'à la tête d'une troupe. Il est parvenu, soit ainsi, soit autrement, au grade de lieutenant-général. Comme il était sans esprit (le peu qu'il en avait a été aliéné depuis par une chute terrible, pour laquelle il a été trépané); il se soutint en faveur. Il était abhorré à Kœnisberg, où il commande, et c'était bien à un certain point un titre pour lui à Postdam où le royaume éprouva quarante-six ans de disgrace. Quelques jours avant la mort du roi le général d'Anhalt fut mandé à Sans-Souci : le roi lui dit : Vous venez de marier une de vos filles? — Oui, Sire, et je m'en ressens. — Combien lui avez-vous donné? — Dix mille écus. — Cela est beaucoup pour vous qui n'avez rien. Le lendemain le roi les lui envoie. D'Anhalt retourne en Prusse. Son bienfaiteur meurt; il découpe la tête de son portrait, et y substitue celle du successeur. Le nouveau roi va recevoir à Kœnisberg les hommages, et donne à d'Anhalt une superbe boîte, mais à vrai dire le prépare à quitter le commandement de la Prusse. Deux mois après, c'est-à-dire aujourd'hui, d'Anhalt, qui, dans un encan, il y a quelques jours, voyant adjuger un portrait du feu roi pour un prix

très-modique, dit froidement: Bon! je vous donne l'autre par-dessus le marché, se retire avec une pension de cinq mille écus, le cordon, et la promesse d'être employé à la guerre. On tâche d'excuser cette prostitution dé bienfaits apparemment extorqués par la faiblesse, en alléguant la crainte que cet homme ne passe au service de l'empereur, comme il en a menacé par ces mots assez nobles: « Si vous me refusez cette grace, il faudra bien « que j'aille prouver ailleurs que je ne l'ai pas dé- « méritée. » La raison ne paraît pas bonne, les terres qu'il a acquises près de Magdebourg étant un gage suffisant de sa personne.

Quoi qu'il en puisse être, et tout singulier que soit un tel choix, qui a fait une vive sensation, il faut convenir qu'Anhalt est un grand militaire, un militaire à conserver; qu'il lui fallait un dédommagement du gouvernement de la Prusse, qu'en sa qualité de fou, souvent furieux, on ne pouvait lui laisser. Mais on n'a aucune de ces raisons à donner pour M. de Manstein, simple capitaine, militaire ordinaire et même ignoré, mais dévot visionnaire, qu'on vient d'appeler sans prétexte, et qu'on destine, dit-on, à devenir gouverneur des jeunes princes avec le titre de lieutenantcolonel. Cela est effrayant pour ceux qui ont la vue longue; toute l'armée est indignée. Au reste, cela n'est probablement pas vrai; mais le soupçon décèle l'opinion.

Une singularité qui n'a pas moins choqué, c'est que M. de Heinitz, ministre d'état du département des mines, ait été mis à la tête de la commission contre M. de Wartenberg, espèce d'homme déplaisant, chargé depuis long-temps de l'habillement des troupes, et friponneau subalterne, mais probablement pas plus, et peut-être moins, que ceux qui l'ont précédé. Cette manière d'inquisition, qui paraît être la méthode adoptée, et à laquelle on ne s'accoutumera pas, ne fât-ce que parce qu'il est difficile de persuader que le feu roi fût négligent et mauvais économe; cette manière d'inquisition semble indiquer des soupçons contre les chefs de corps, puisqu'on en dérobe la direction aux militaires, dont elle était la besogne naturelle. Les plaintes sont vives, mais plus méprisantes encore, et cela sans doute est un mauvais symptôme, surtout au bout de deux mois de règne.

D'un autre côté, l'inertie et la stagnation qui en est la suite nécessaire continuent à se faire sentir. Pour ne s'être point fait suivre par les lettres comme faisait Frédéric II, le roi s'est laissé prodigieusement arriérer; il en a trouvé des milliers à son retour de Silésie, dont l'expédition fait un contraste bien frappant avec l'incroyable activité du feu roi, qui cependant ne travaillait pas plus, ou plutôt qui travaillait moins qu'un autre à son métier de roi. Une heure et demie par jour, voilà dans les circonstances ordinaires le temps qu'il y consacrait; mais il ne remettait jamais au lendemain le fardeau de la veille. Il savait, ce prince qui connaissait si bien les hommes, qu'il vaut mieux mal répondre que de ne point répondre.

Une foule de mémoires à projets sont sur la table da roi actuel (la plupart ayant pour objet des changements militaires), sans qu'on y ait jeté les yeux, et qu'ils aient produit autre chose que la connaissance de la véhémente aversion du roi pour les mémoires. Il les regarde comme attentatoires à son autorité, et tout conseil comme un aveu de l'opinion qu'on a de son incapacité. Au nombre des inutiles écrits qui lui ont été envoyés il se trouve, dit-on, un mémoire du baron de Knyphausen sur la politique extérieure (quelques indices me font croire qu'il est favorable à notre système, et celuici a plus particulièrement déplu); aussi son sort a-t-il été sans hésitation d'être mis de côté comme du radotage: au reste, le baron m'a nié qu'il fût l'auteur de ce mémoire.

C'est apparemment au sentiment qui fait tant abhorrer les conseils qu'il faut attribuer cette singularité, que Welner n'ait en qu'un traitement de trois mille écus, tiré des pensions accordées autrefois aux chefs des départements du commerce, et dont il a en la plus petite, ce qui l'assimile à de moins influents et de moins travailleurs que lui. Comme tout ce qui se prépare et le peu qui se fait émane de lui, son travail doit être très-grand. Le seul éclairci de l'état de situation pécuniaire lui a donné, dit-on, beaucoup de peine. On connaît maintenant l'excédant de la recette sur la dépense au moins civile; elle est plus forte qu'on ne croyait de près d'un quart, c'est-à-dire beaucoup. On imagine qu'on emploiera la plus grande partie de cet

excédant à améliorer le sort des officiers subalternes. Les soldats ne valent sans doute que l'honneur de mourir de faim. Mais j'ai peine à croire qu'on ose heurter le corps des capitaines.

Si le roi donne peu à ceux dont il paraît faire le plus de cas, il y a quelques indices pourtant, ou qu'il leur donne en secret, ou qu'il a des raisons secrètes de donner à d'autres. Le chambellan Doernberg, homme insignifiant, ce me semble, qui a quitté avec ingratitude le service de la princesse Amélie, laquelle avait payé ses dettes, pour entrer à celui de la reine, a été augmenté considérablement d'appointements en cinq jours de temps, à deux reprises différentes. Il a aujourd'hui deux mille écus comme chambellan, chose inouie jusqu'ici ! Que veut dire cela? Le parti adopté pour mademoiselle de Voss serait-il de la marier? Aurait-on jeté les yeux sur ce fortuné mortel qui ressemble à un sapajou? Penserait on à lui faire insensiblement sa fortune? Un capitaine de gendarmes me disait hier: « Depuis que la royale munifi, « cence s'exerce sur Doernberg, je compte moi sur « cinquante mille écus de gratification annuelle.» Il y a dans cette affaire vision, maquerellage, mariage. Mais pourquoi, dans cette dernière supposition, un choix si ridicule? Quel homme de la cour refuserait mademoiselle de Voss avec beaucoup d'argent? Je leur faisais trop d'honneur l'autre jour en doutant qu'il s'en trouvât dans cette cour vandale. Ce n'est pas aux lieux où l'on est si accoutumé à marcher courbé que l'on sait se redresser

contre de telles tentations; et puis, que ne peut l'argent dans une nation si pauvre? J'ai vu tout-à-l'heure Fréderic, naguère laquais du prince Henri, devenu une espèce de favori, vu son art dans les négociations gitoniques, arborer la croix et le ruban de chanoine de Magdebourg (le prince Henri est prévôt de ce chapitre). Sept mille écus prêtés par le prince ont acquis cette prébende, et son palefrenier tant aimé en porte l'enseigne dans un pays où l'on passe pour si délicat sur l'article de la naissance!

A propos de son patron, il y a plus de huit jours que je n'ai entendu parler de ce prince musical, dont les hauts et les bas sont le thermomètre le plus variable que j'aie connu. Le comte de la Marche lui a fait demander la permission de voir la fête qu'il a donnée à la partie du régiment de Braun qui combattit avec lui à Prague. Le prince l'a permis, et, après avoir beaucoup caressé cet enfant, il lui a dit: « Mon ami, il m'est bien difficile de vous a parler ici; mais demandez à votre père la pera mission de venir chez moi, et j'en serai fort aise.» Voilà les ressorts de sa fine politique; il en faudrait beaucoup pour réparer l'école de ses grands dîners. Un de ses commensaux affidés et enthousiastes me disait ce jour-là ces propres mots : « N'est-il pas « bien singulier que le prince soit si peu considéré « de l'armée après tout ce qu'il a fait pour elle?...» Et c'est l'armée qu'il croyait incriminer! Ce mot m'a paru notable.

L'anecdote de l'académie est plus piquante que

je ne l'ai racontée dans ma dernière dépêche. Le nommé Schutz (académicien) a écrit au roi une lettre très-violente sur M. de Hertzberg et la manière arbitraire dont il gouvernait l'académie. Le roi a renvoyé la lettre à M. de Hertzberg, signe très-marqué d'improbation dans ce pays. Ce jour-là même Büsching (le géographe) refusait une place d'académicien, à moins qu'on n'y voulût joindre une pension de mille écus. Pour toute réponse aux plaintes de Schutz, M. de Hertzberg a nommé Erman sans consulter personne, et le roi a mis ou sans difficulté à cette nomination. Nouvelle lettre de Schutz plus véhémente encore, et dont j'ignore les suites.

L'affaire de de Launay n'est pas aussi civilisée qu'elle en a l'air. On dit tout haut qu'on n'attend plus pour le laisser retirer que la fourniture du café pour la Silésie, dont il s'est très-témérairement chargé, et qu'il a sous-cédée à des marchands mepacés de perdre, et enhardis par sa catastrophe à désavouer ou à enfreindre leurs engagements dans un moment où tous les canaux, obstrués par les glaces, laissent bien peu de ressources pour réparer un si grand vide. Mais la vérité est que la commission est suspendue parce qu'on envoie chercher sous main des éclaircissements dans les différentes parties du royaume; inquisition vraiment cruelle et tyrannique, qui prouve qu'on veut des torts à de Launay plus encore qu'on ne désire l'amélioration de la chose publique.

Un nommé Dubosc, autrefois gros négociant de

Leipsick, où, si je ne me trompe, il a failli, et trèsconnu par ses visions et son adhérence aux mysticités, a été appelé, et est en activité pour donner, à ce qu'on croit, un plan d'opérations de commerce à substituer aux priviléges exclusifs. Il paraît que l'on médite une sortie contre les Splittgerber, et que l'on cherche les moyens de leur ôter le monopole du sucre; opération très-juste et très-salutaire, mais compliquée et délicate.

Une nouvelle plus importante encore, mais que je ne garantis pas, quoique venue de bon lieu. c'est que le baron de Knyphausen a eu un entretien secret avec le roi. Cela ne m'étonnerait pas à un certain point. Je sais, à n'en pouvoir douter, que le roi, furieux de ce qu'on l'a poussé au choix du comte de Goertz pour la Hollande, actuellement que la maison d'Orange même se plaint de ce ministre, a voulu, après un torrent d'emportements et d'injures, rappeler et Goertz et Thulemeier, mais qu'il a été arrêté tout court par l'impossibilité de trouver un homme dans un pays où il n'y en a pas, surtout dans cette partie tant négligée par le feu roi. Le nouveau en viendra peut-être à savoir que les sots ne sont bons à rien.

P. S. Rien de nouveau depuis cette longue lettre écrite; des faits particuliers me confirment que la princesse Frédérique, fille du roi, prend beaucoup de crédit, et qu'elle n'éprouve pas de refus : cela sans doute tient à mademoiselle de Voss.

#### LETTRE XLVI.

A M. LE DUC DE L\*\*\*.

Berlin, 12 novembre 1786.

Je m'étais flatté, monsieur le duc, que M. de H\*\*\* m'apportait un paquet de vous; il m'a dit qu'en effet votre intention avait été de le lui confier, et je suis très-reconnaissant du projet, bien que je n'en aie point profité, ce que je n'attribue qu'à des circonstances imprévues, que je maudis en vous bénissant.

J'espère que l'abbé de P\*\*\* vous aura tenu au courant de ce pays, sur lequel je n'ai pas laissé que de faire passer à fur et à mesure quelques anecdotes assez caractéristiques du moment. Je sens mieux que personne combien ma moisson est médiocre; mais on ne doit pas oublier que je n'ai ni les moyens pécuniaires, ni les moyens ministériels. Il est impossible que rien échappe ici à l'homme de la France s'il est adroit, actif, libéral, et qu'il sache bien composer ses dîners et ses soupers journaliers; car ce sont ceux-là qui importent, et non les repas de représentation. Il est d'ailleurs le bureau d'adresse naturelle des mécontents, des bavands et des cupides, outre que les relations avec les sousordres lui sont naturelles et permises; j'ai au con-

traire, moi, besoin de beaucoup d'industrie pour parler naturellement et décemment d'affaires et de nouvelles; c'est rarement aux faiseurs que je puis m'adresser; ma seule hure les effraie trop: le roi ne me regarde pas que leur visage ne s'alonge et ne pâlisse.... Quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux, et tout ce que je puis, ce me semble, avec des moyens très-mutilés, très-défavorisés, surtout très-éparpillés; et je ne sais pas si l'homme à qui le roi donne ici soixante mille livres et une grande place en apprend beaucoup davantage que je ne fais; mais ce que je sais bien, c'est qu'à son poste j'aurais percé plusieurs nuages, dont je ne vois au mien que les apparences sourcilleuses, et que je ne ferais pas dévaloir ici ma nation, comme on en accuse ses manières froides, son ton aigre-doux, et son inertie, qui ressemble beaucoup à de l'ignorance.

M. de H\*\*\* vous confirmera, je crois, en masse tout ce que j'ai mandé en détail. Il vous dira que notre procès est perdu ici, jusqu'à ce que le tribunal change; que le moyen de rétablir nos affaires n'est pas de se presser, puisque ce serait prolonger les résistances chez des hommes au flegme naturel desquels on peut s'en rapporter pour les empècher d'être long-temps passionnés; que lui-même s'est trop hâté de venir dans un pays assez inquiet et jaloux, au commencement de ce règne, où chacun vise à quelque chose, pour croire qu'un officiergénéral, inspecteur au service de France, peut vouloir du service prussien; qu'il faut laisser le chaos

tranquille, comme j'ai nommé la situation du moment, prendre son à-plomb par la force des choses (si ce n'est le perdre tout-à-fait), fût-ce par celle d'inertie, avant d'essayer de le démêler; que personne n'est à la place qu'il gardera; que la grande question: « Le roi aura-t-il ou n'aura-t-il pas le « courage de prendre un ministre principal? » est loin d'être résolue, même dans le calcul des probabilités; que dans cette détermination gît cependant le sort de ce pays, et même la connaissance ultérieure du roi, dont l'incapacité ne fait rien du tout, s'il est un remède à son indécision; que les symptômes sont fâcheux, sinistres même, mais qu'il faut se garder de prononcer avec trop de précipitation, parce que les informations ne sont rien moins que complètes.

Ce qui me paraît hors de doute, c'est que le prince Henri est perdu sans retour, et je crains (pour lui) que le sort n'ait ici, comme en beaucoup d'occasions, mieux arrangé les choses que notre prévoyance. Quoi qu'il en soit, son astuce, ses jactances, son insuite, l'intempérance de sa langue et la vileté de ses entours, secondés du discrédit le plus universel, ont ajouté à l'antipathie personnelle et à la crainte générale, habituelle et forte de paraître gouverné. Le sort du duc de Brunswick est tout autrement incertain, et je ne crois pas qu'il soit décidé avant la bagarre; mais il y a cela de particulier pour lui et pour lui seul, que s'il saisit une fois il ne désemparera pas; car un meilleur courtisan, un homme plus avisé, plus souple, et

en même temps plus ferme et plus opiniâtre n'existe pas.

Vous sentez bien, monsieur le duc, que si je crois les événements partiels trop peu nombreux jusqu'ici pour être réduits en système, et fonder un préjugé sur l'homme et sur la chose, je suis bien plus éloigné encore de penser que l'on puisse deviner, avec quelque apparence de probabilité satisfaisante pour un esprit sage, quels seront les grands rapports extérieurs et l'influence politique de la Prusse sous le règne actuel. J'ai résumé mes idées à cet égard dans un mémoire qui ne laisse pas d'être un assez grand ouvrage, et qui, sauf les données qu'offre le pays, et que vous trouverez là réunies et rapprochées plus qu'ailleurs, à ce que je crois, n'est qu'un tissu de règles de fausse position : on y trouvera beaucoup de choses qui peuvent arriver, et peut-être pas une de celles qui arriveront. Heureux si, dans les combinaisons de cette arithmétique hasardeuse, j'ai réussi du moins à faire connaître les choses telles qu'elles sont, et telles qu'elles pourraient être. Ce mémoire, accompagné de trois ou quatre autres sur des parties de l'Allemagne que d'heureux hasards m'ont fait connaître à fond, doit avoir pour cadre le plan de la reconstruction de l'édifice germanique, qu'il faut reprendre sous œuvre si l'on ne veut pas qu'il croule; mais j'avoue que c'est ici où l'indécision sur les hommes, la complication des choses, l'obscurité des futurs contingents m'arrêtent à chaque pas, et où je n'ai qu'une. boussole, votre grand et noble but, la coalition de

la France et de l'Angleterre pour le bonheur du monde, et non pour les délices des orateurs et des gazetiers.

M. de H\*\*\* m'a dit, monsieur le duc, que vous comptiez venir ici au printemps : assurément ce serait le seul moyen de me faire supporter d'y rester jusque là; mais j'espère qu'on ne vous laissera pas si long-temps dans une inactivité si indigne de vous; et quant à moi, monsieur le duc, après avoir payé un tribut de six mois, auxquels j'ai la conscience d'avoir employé une assiduité et une activité rares, en compensation du peu de talents que m'a donnés la nature, je crois avoir le droit de secouer une existence équivoque, douteuse, embarrassante sous tous les rapports, dans laquelle il faut une dextérité et une fermeté peu communes pour conserver quelque considération, et qui me fait consumer mon temps et mes forces à un genre de travail qui n'a rien de piquant pour moi, ou à un ennui d'étiquette et de vie sociale pire que ce travail. Je l'ai écrit en toutes lettres à l'abbé de P\*\*\*.

### LETTRE XLVII.

Du 14 novembre 1786.

Il m'arrive l'histoire la plus extravagante et la plus embarrassante possible. Madame de F\*\*\*, la fameuse tribade, tombe ici des eaux de Schwalback sous un nom emprunté, avec un train immense,

et pas une lettre de recommandation, si ce n'est pour des banquiers. Or savez-vous ce que cette femme profondément audacieuse et même habile s'est mis dans la tête? de conquérir le roi; mais, comme pour mes péchés je la connais de longue main et à fond, c'est à moi que la damnable sirène s'est adressée pour lui donner la carte du pays, et recevoir en dépôt cette haute confidence que j'eusse fort volontiers déléguée au diable. Cependant, comme elle est un démon de séduction, comme elle ne demande point d'argent, du moins quant à présent; comme sous beaucoup de rapports son physique et même son moral conviennent au roi; comme, si ce n'est pas une chance à chercher, ce n'en est pas une non plus à repousser; comme enfin l'équipée est faite, et qu'il vaut mieux la diriger que de s'exposer à un ridicule éclat, je vais aviser aux moyens de lui donner un prétexte supportable de rester quinze jours dans ce pays, en retirant mon enjeu, ou plutôt en me gardant bien d'en hasarder.

Si M. d'Est\*\*\* n'était pas tout d'une pièce, cela serait bientôt arrangé: elle irait à Saint-Pétersbourg par Warsovie, attendrait ici l'époque des traîneaux, qui, avec les froids excessifs ne saurait tarder, ferait chez lui quelques jolis soupers, inspirerait de la curiosité, etc., etc.; mais il ne faut pas compter sur cette marche; elle est trop déliée pour lui.

Si le prince Henri n'était pas l'indiscrétion même, rien ne serait plus aisé que de la mettre par lui à la cour; elle lui aurait apporté des lettres; mais une heure après l'aide-de-camp Tauenzien le saurait; cinq minutes ensuite mademoiselle de Knisbeck sa tante en serait instruite; or je la soupçonne grandement d'être l'entremetteuse de mademoiselle de Voss.... Nous n'avons donc que nos propres forces: quoi qu'il en soit, je ne me compromettrai pas; mais sa démarche seule me compromet. C'est une fatalité: comment aurais-je pu y échapper?...

J'ai beaucoup réfléchi sur cette bizarre aventure. La suite consiste à ne pas abandonner son but, et non à s'opiniâtrer aux moyens: or le peu que nous en avons est vraiment impraticable. Si elle conserve son état, nul moyen de voir le roi; elle aura contre elle les entours mystiques, le parti de Voss, et en général les anti-Français. Si elle dissimule son état, elle aura contre elle les Rietz, les subalternes.

Ou je la verrai beaucoup, et dès-lors elle sera suspecte; ou je ne la verrai pas, et elle sera mal conduite. Si cela sent tant soit peu l'aventure, je me ferai un tort gratuit. Rien ne peut aller vite avec un prince allemand. Si le séjour est long, c'est le séjour lui-même qui divulguera l'aventure. Il est impossible que dans huit jours on ne sache pas le véritable nom: alors sa réputation gâtera la besogne dans un pays où l'amabilité n'excuse pas les vices, et où le sexe ne sait pas pardonner à l'étour-derie.

En un mot, les seules folies inexcusables sont celles qui donnent du ridicule sans compensation, et celui-ci est du nombre..... D'Est\*\*\* ferait ses petits contes, Boden ses petites noirceurs, Tauen-

zien ses petites intrigues. Avant de se montrer il faut laisser passer la tourbe qui viendra s'essayer.... Je l'envoie donc à Warsovie, en lui procurant des lettres; elle en reviendra ici avec d'autres lettres, si vous n'avisez pas aux moyens de l'en empêcher, pour peu que votre intention ne soit pas qu'elle étale, car je puis bien suspendre, mais comment pourrais-je défendre? Voilà ce que j'ai aperçu de moins périlleux dans cette bizarre saturnale, à laquelle je donne avec raison plus d'importance que vous n'en serez tenté, attendu que madame de F\*\*\* n'est à Paris presque qu'une courtisane comme tant d'autres, au lieu qu'ici la nièce d'un ministre, veuve d'un P\*\*\*-G\*\*\*, etc., ne passera jamais pour n'avoir pas été envoyée par le gouvernement, ou du moins pour n'être pas venue sous sa tolérance. Il ne faut donc pas qu'elle fasse quelque grande sottise.

Le roi vient de terminer un procès qui durait depuis vingt-trois ans. Le duc de Mecklenbourg-Schwerin avait autrefois emprunté cent mille écus de Frédéric II, pour sûreté desquels il donna des bailliages. Aussitôt Frédéric y mit en quartier un régiment de hussards: le régiment recruta, comme on croit. Le pays de Mecklenbourg fut révolté de cet acte de despotisme, et offrit le remboursement, que le feu roi trouva le moyen d'éluder pendant vingt-trois années. Son successeur vient de retirer les troupes: il perd à la vérité la facilité d'engager quelques Mecklenbourgeois; mais aussi n'enverrat-il pas annuellement trente mille écus hors de son

pays. C'est de plus un nouveau membre pour la confédération germanique, et cela vaut ce que cela valait.

On a célébré dimanche 12, dans la principale auberge de Berlin, le mariage de la comtesse Matuska avec un officier prussien, appelé M. de Stutheren. La comtesse est une sœur de mademoiselle Hencke (madame Rietz); elle croyait avoir épousé un gentilhomme polonais qui s'est retiré depuis quelques mois. Une fois détrompée, elle a fait choix d'un jeune officier. Le roi a donné de l'argent, et même assez. On présume que c'est chez cette sœur que se retirera mademoiselle Hencke, qu'on dit n'être pas mariée avec Rietz, et gêner les projets que l'on forme pour vivre paisiblement avec la dame d'honneur.

Un souper très-remarquable et très-secret, où l'on a pris la silhouette de l'ombre de César, transpire un peu. Le nombre des visionnaires augmente; aussi dit-on que les actions de Bishopswerder baissent; je n'en crois pas un mot.

Nulle opération nouvelle: d'ailleurs les dépositions pleuvent de toutes parts contre le pauvre de Launay, et vraisemblablement sa fortune rachètera sa liberté.

Rien de nouveau ou du moins de bien constaté quant à la Hollande, si ce n'est que le comte de Goertz a trouvé moyen d'y déplaire aux états, à la naison d'Orange et aux principaux chefs du parti qu'on nomme le parti français. Je sais bien ce qu'un philosophe en conclurait; mais un politique y verra du moins qu'il est des commissions dont il ne faut jamais se charger.

#### LETTRE XLVIII.

18 novembre 1786.

Il paraît tous les jours davantage que le roi n'oublie pas ceux qui lui ont montré de l'attachement avant son avénement au trône; et cette marche, qui se développe successivement, le constate du moins un honnête homme. Le comte Alexandre Wartensleben, officier aux gardes, et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, avait été élevé avec lui. De là cette liaison qui n'admet aucun secret. Le feu roi fait venir Wartensleben, et lui dit: « Je suis « charmé de vous voir intimement lié avec mon « neveu; continuez; mais il faut aussi servir l'état. « Je dois être instruit des démarches de mon suc-« cesseur; vous me raconterez, mein liebes kind, « vos parties de plaisir. Je ne les empêcherai pas; « mais je vous dirai si elles ont quelque chose de « dangéreux, et vous en avertirez vous-même le « prince de Prusse. Reposez-vous sur moi, mein « schats, de votre avancement. » Wartensleben, qui connaissait le vieux renard, répond « qu'il est l'ami « de cœur du prince, et qu'il ne serait jamais son « espion. » Alors le roi prend son air furieux : « Herr lieutenant, puisque vous ne voulez pas me « servir, je vous apprendrai du moins à obéir. » Le

lendemain il l'envoie à Spandaw, où il est demeuré trois mois; puis il le place dans un régiment en garnison au fond de la Prusse. Le nouveau roi, qui l'a rappelé aussitôt son avénement après un moment d'humeur que lui a donné son refus d'aller en Suède, et qu'ont entretenu peut-être les autres favoris, vient de lui accorder une prébende qui vaut douze mille écus, et le destine, selon toutes les apparences, à commander les gardes.

Second exemple du même genre. Lorsqu'on fit le procès au ministre Goern, chef du département du commerce, il se trouva dans sa caisse une lettre de change du prince de Prusse de trente mille écus. Il fallait les représenter dans les vingt-quatre heures. M. d'Arnim va trouver le prince royal, et les lui offre. Celui-ci fut trop heureux de les accepter. De là est venue l'espèce de faveur dont jouira vraisemblablement le nouveau ministre; du moins je n'en vois que cette cause, outre celle tirée de sop caractère facile et de son esprit médiocre et indécis, mais juste et clair, comme je l'ai dit dans mes dépêches précédentes.

Autre action humaine et généreuse. La princesse Élisabeth de Brunswick, première femme du roi, a reçu en augmentation de traitement les revenus du bailliage de Ziganitz, qui se montent à douze mille écus, avec pleine liberté de se retirer où elle voudrait. Bien sûre de n'être pas reçue dans sa famille, elle restera à Stettin; mais cette nouvelle l'a transportée de joie; elle a fait annoncer aussitôt que la générale Schwerin sa gouvernante n'avait

plus d'ordres à donner; et pour la première fois depuis dix-huit ans elle a monté à cheval (avec mademoiselle de Plate), afin de jouir aussitôt de la liberté qui lui était rendue.

Un trait qu'il faut ajouter aux preuves de la morale personnelle du roi, c'est d'avoir remis au prince Henri sa correspondance avec Frédéric. Elle contient cinq cent quatre-vingt-sept lettres sur les affaires de l'état depuis 1759 jusqu'en 1786. On avait mal à propos répandu qu'il partageait secrètement l'opinion de son frère sur leur neveu. Ces lettres ont prouvé que du moins il ne voulait pas le laisser voir. Il lui a même rendu des services, et, par exemple, lorsque le comte de Wartensleben, dont je parlais tout-à-l'heure, fut enfermé, il lui envoya le brevet d'une pension de cent louis dont il jouit encore.

L'homme de confiance du feu roi, le fameux hussard de la chambre Schoening, vient d'être nommé adjoint au caissier de la caisse militaire, avec trois mille écus d'appointements. Assurément il n'y a point à cela de rancune. Ce Schoening au reste n'est pas un homme sans intelligence, et il est dépositaire d'une foule de choses qui ne doivent pas être rendues publiques aujourd'hui ni peut-être jamais.

Opposons à toutes ces bonnes actions du roi l'espèce d'inertie où il reste au sujet de ses dettes personnelles. Il ne s'empresse pas de les payer audehors, et n'a pas encore apuré un compte considérable au-dedans.

Il est décidé que le roi congédiera tout ce qui

tient à la régie et au système financier français, chose très-louable en elle-même; car, à supposer la nécessité de prolonger pendant quelques années \* le régime fiscal, encore les régisseurs français doivent-ils avoir depuis vingt-cinq ans formé des sujets allemands, ou ils n'en formeront jamais; et n'est-ce pas sur des Allemands que le roi de Prusse doit régner? Mais le passage d'un ordre de choses à l'autre n'en sera pas moins très-délicat, et je ne vois pas que rien soit prêt pour en diminuer la secousse. On a annoncé aux administrateurs du tabac qu'à commencer du premier juin 1787 leur administration cesserait. Tout le monde pourra désormais cultiver (objet très-important, car la feuille de tabac qui naît dans ces sables inféconds est une des meilleures de l'Allemagne, et elle faisait autrefois l'objet d'un grand commerce), fabriquer et vendre du tabac. Dès le premier de juillet on donnera des concessions gratis à qui en voudra. (Même liberté promise pour le café.) Depuis 1783 jusqu'en 1786 l'administration du tabac avait rendu environ seize cent mille livres au-dessus de la somme sur laquelle le roi comptait; de sorte que c'était un revenu d'un peu plus d'un million d'écus, et quelquesois quatorze cent mille (près de quatre à six millions de notre monnaie); et cependant l'administration n'avait pas le droit d'acheter la feuille; elle était obligée de la prendre dans les magasins de la société maritime, qui la lui vendait à cent pour cent de bénéfice. Cette administration vexait infiniment les sujets pour avoir les excédants avec lesquels il fallait

aborder le roi lorsqu'on lui rendait compte, et sans lesquels il ne trouvait ni sagesse dans le travail, ni talent dans les employés. Le nouveau roi laisse les appointements aux commis de cette partie jusqu'à ce qu'ils soient placés, et cela est humain; car cette révolution ne dérange pas moins de douze cents familles: mais où retrouvera-t-il ces huit millions de revenu? On parle et certainement on délibère de les remplacer par une capitation répartie en douze classes de citoyens, payant depuis vingt-quatre écus pour les gros négociants, douze écus pour les habitants les plus riches, deux écus pour les citadins obscurs, jusqu'à douze gros pour les paysans. Quelle manière de commencer un regne que de taxer les personnes avant les propriétés! C'est à la perception de cet impôt odieux, qui met à prix le droit d'être (il ne s'agit cependant que d'une capitation par famille, ce qui le rend moins défavorable), que seraient employés les commis hors d'activité: mais les prosélytes et même les apôtres de ce projet ne comptent que sur un produit annuel de deux millions d'écus (le prix du tabac et du café réunis), qui couvrirait à peine le déficit, et celui qui sait calculer en finance se garde bien de supputer arithmétiquement le produit de l'impôt selon la mesure de l'imposition. Il me semble qu'il fallait connaître mieux d'avance les remplacements, et je m'étonne un peu de ce qu'il débute par les opérations que je lui ai indiquées comme à préparer, et qu'il laisse en arrière celles par lesquelles je pensais qu'il devait débuter.

M. de Heinitz, ministre du département des mines, et président de la commission chargée d'examiner la gestion du général de Wartenberg, avisé sans doute par la clameur universelle, a représenté au roi qu'il faudrait placer dans cette commission quelques militaires. En conséquence le roi a nommé le général Moellendorf.

Pour donner une idée des malversations attribuées au juif Wartenberg, très-surpassé, dit-on, par ses prédécesseurs, on cite le trait que voici: il avait fait faire des habits pour un régiment d'infanterie, sans que le drap eût passé dans l'eau. Les habits étaient si étroits qu'à peine le soldat pouvait les vêtir. Le premier jour que le régiment les porte, une grosse pluie survient. Le quartier-maître dit que si les soldats se déshabillent, jamais ils ne pourront remettre leurs habits. On ordonne qu'ils passeront la nuit habillés, et sécheront leurs habits sur leurs corps.

Exemple d'une autre espèce et caractéristique de Frédéric II. Un caissier de M. de Wartenberg vole quatre-vingt mille écus. Le général le mande au roi, et attend ses ordres. Frédéric répond qu'il ne peut ni ne doit se mêler de cette affaire, parce qu'il est très-décidé à ne pas perdre cette somme. Wartenberg comprend ce jargon; il fait assembler tous les fournisseurs, et les invite à se la répartir, sous peine de perdre à jamais la fourniture. Ils jurent, crient, se lamentent, et finissent par se cotiser. Wartenberg écrit au roi que la somme est dans sa caisse. Frédéric lui répond une lettre très-sévère,

et qu'il finit en l'avertissant que c'est pour la dernière fois qu'il lui fera grace.

Les relations intérieures sont toujours à peu près les mêmes. Le bruit général est que le roi va épouser mademoiselle de Voss de la main gauche, manière allemande d'anoblir le concubinage, inventée par les courtisans déliés et les prêtres complaisants, pour sauver, disent-ils, les dehors. Cette demoiselle est toujours un mélange de pruderie et de cynisme, d'affectation et d'ingénuité. Elle ne trouve d'esprit qu'aux Anglais, dont elle parle passablement la langue.

On soupçonne M. de Manstein d'être l'auteur de quelques-uns des changements projetés dans l'armée, et qui ont pour but d'améliorer l'état du soldat et de l'officier subalterne aux dépens du capitaine. Je répète que cette dernière cohorte est bien formidable, et que tout changement de ce genre demande une grande prévoyance et une fermeté inflexible. Le prince Henri, qui garde en public un profond silence sur toutes les opérations, prendra très-vivement le parti de l'armée si elle a à se plaindre, et se flatte de regagner ainsi ce qu'il a perdu par trop de hauteur. Mais l'aristocratie de l'armée le connaît trop bien pour y prendre confiance. Elle sait qu'auprès de lui les gitons ont été et qu'ils seront toujours les arbitres de tout; qu'alors même que les circonstances lui ont imposé la nécessité d'approcher de lui des hommes de mérite, c'a été un fardeau que ses frêles épaules ont secoué le plus vite qu'elles ont pu; qu'enfin c'est

un homme fini pour la guerre, et à jamais odieux au cabinet.

Il paraît que c'est un comte de Brühl qu'on a choisi pour gouverneur du prince royal, et rien ne constate mieux le crédit de Bishopswerder que cette éternelle préférence pour les Saxons. Le comte de Brühl, fils du fastueux satrape de ce nom, frère du grand-maître de l'artillerie saxonne, aimable, instruit, enclin de bonne ou de mauvaise foi aux rêveries des visionnaires, peu militaire, mais voulant profiter de la circonstance pour entrer dans cette carrière à pas de géant, demande d'être fait lieutenant-général dès son début, chose inouie dans l'armée prussienne, et qui fera infiniment de mécontents.

On vient d'interdire à la banque le commerce des lettres de change, et cela est très-sage en théorie, mais accompagné de grands inconvénients dans la pratique locale. La banque, le roi y faisant l'intérêt à deux et demi pour cent des dix-sept millions d'écus environ qui s'y trouvent en capitaux, et de l'argent qu'on y apporte dans un pays où les capitalistes n'ont nul emploi de leurs fonds, la banque n'a de moyens de payer ces deux et demi pour cent . sans être onéreuse au roi, que par le commerce des lettres de change; et désormais elle le pourra d'autant moins que la société maritime, fondée, comme je vous le disais, sur cette base insensée, qu'elle doit donner au moins dix pour cent de bénéfice à ses actionnaires, du moment où on lui coupera quelques-uns de ses priviléges exclusifs les plus rapportants, celui du bois, par exemple, ne pourra plus procurer à la banque, qui reçoit d'elle le cinq pour cent de tout l'argent que la société maritime y prend, les sources de profit qu'elle lui a ouvertes jusqu'ici.

P. S. Le ministre Schulenbourg a donné sa démission. Elle n'est pas encore acceptée. Le roi a soupé hier chez sa fille avec mademoiselle de Vierey, intime amie de mademoiselle de Voss, placée de sa main depuis l'avénement au trône, et la bien-aimée. Cela, ce me semble, avoisine beaucoup la conclusion du roman.

Il est plus sûr que jamais que le roi ne travaille point, et qu'il est avide de plaisirs jusqu'à la fureur. Les secrets de l'intérieur à cet égard ne se gardent point du tout, et rien ne prouve mieux, à mon avis, que le maître est faible et peu imposant autant que mal entouré.

SECOND P. S. Le roi est si effrayé de la clameur universelle élevée au sujet de la capitation, qu'il la retire. Des gens de son intérieur me parlaient aujourd'hui des moyens de remplacement; mais qu'attendre d'un prince avare et faible que deux jours de clameurs font reculer; et à qui l'on ne peut que dire: Imposez les terres nobles, et sacrifiez quelques millions à aller chercher les intérêts que paient les nations emprunteuses?

## LETTRE XLIX.

Du ar novembre 1786.

Il devient plus soupçonnable chaque jour qu'il se trame quelque chose entre l'empereur et la Prusse, ou que tout au moins il y a des propositions, soit de la part du premier, soit réciproques, sur lesquelles on délibère : je n'ai ni l'argent ni les moyens nécessaires pour découvrir les détails. Un ministre peut tout en ce genre, et tout impunément; mais quand j'aurais, moi, le grand ressort de la corruption, que ne risquerais-je pas à tenter de le mettre en œuvre? Je ne suis avoué ni directement ni indirectement : un coup d'autorité peut disposer de moi et de mes papiers en un instant, et je serais perdu ici et là pour avoir eu un zèle inconsidéré. Aiguillonnez donc votre ministre, ou hâtez-vous d'opposer à cette coalition puissante, à laquelle rien ne résistera, du moins jusqu'au Rhin, le système d'union avec l'Angleterre, dont vous venez d'ébaucher les bases, et qui sera le sauveur du monde. Pensez à la Pologne, je vous en conjure. Ce qu'ils ont fait là (s'ils n'ont pas acquis davantage, c'est en vérité qu'ils ne l'ont pas voulu) ils le feront encore, et cela même sans l'intervention de la Russie, de ce géant qui dort, et dont le réveil peut changer la face du globe.

A la vérité c'est la froideur des deux cours im-

périales qui confirme le plus les soupçons d'un nouveau système: tout ce que je puis soupçonner de ses bases, c'est que le prétexte en est l'élection d'un roi des Romains, et le but une alliance intime qui détruirait la confédération germanique. Comme cette confédération est l'ouvrage du roi, prince de Prusse, du moins il veut le croire, et la regarde comme un coup de maître, il est douteux que l'empereur réussisse; mais si la nouvelle d'hier se confirme, c'est un grand acheminement à un succès. On mande que l'électrice palatine est sans espérance : si elle meurt, l'électeur se remarie le lendemain, et sans doute un nouvel ordre de choses peut et doit s'ouvrir. Il me semble qu'il est difficile d'y réfléchir trop sérieusement. Pour moi, tant qu'on n'étendra pas mes instructions, mes moyens, je ne puis qu'observer de mon mieux l'intérieur du pays et de la cour.

La raison pour laquelle le comte de Schulenbourg, ministre d'état, a demandé sa retraite, vient en partie de ce qu'on l'a chargé d'exécuter le projet de la capitation, qu'il n'a ni conçu ni approuvé, et qu'il regarde avec raison comme une commission fort défavorable, si ce n'est très-odieuse. Ce ministre, homme d'esprit, et qui serait redevenu maître des affaires, si au premier dégoût il eût su donner sa démission, est infiniment désagréable aux agents intérieurs. Sa longue faveur, sa fortune rapide et sa perspicacité surveillante ont révolté ou inquiété tous ses émules et ses rivaux. Il n'est pas d'ailleurs un de ces instruments dociles qu'on peut

assouplir à tous les systèmes : l'incapacité de la plupart des autres ministres lui donne un prétexte de s'opiniâtrer dans les siens. Les ridicules des entours du roi, pour ne pas dire leurs extravagantes faiblesses, l'enhardissent à rendre avec usure un mépris dont la réputation de ses talents émousse pour lui les traits; car que n'éponge pas cette réputation, surtout dans les pays où les hommes sont si rares? Mais si, comme on le dit (je n'ai pas encore été à même de le vérifier), il y a coalition entre Struensé et Welner, Schulenbourg est perdu, car on n'aura plus besoin de lui. Au reste, comme il avait donné sa maladie pour prétexte, le roi, dans une lettre fort aimable, n'a accepté que par interim, et sous la condition que la signature du ministre sanctionnerait tout ce qu'on ferait pour lui.

En attendant, le système aulique, celui des visions et de la faveur des visionnaires, se soutient ou plutôt ne fait que croître et embellir. Le duc de Weimar est arrivé ici hier au soir; il loge au château dans les appartements du duc de Brunswick. Ce prince, grand apôtre de la secte à la mode, et dont je vous ai parlé dans mes dépêches de Brunswick et de Magdebourg, n'avait passé long-temps que pour un arbiter elegantiarum, promoteur zélé des lettres et des arts, économiste par système, et mauvais économe par passion. Il y a déjà quelques mois que je le soupçonnais de verve guerrière; le voici qui l'avoue. Il vient d'entrer au service prussien: jamais de tels généraux ne recommenceront une guerre de sept ans.

Tout va d'ailleurs sur le même pied. Le roi a demandé à souper au prince Henri; il y soupe aujourd'hui. Le prince, qui continue ses gaucheries, tout en étouffant de rage concentrée, a fait dire aux ministres étrangers que sa maison serait ouverte tous les lundis, et que, s'ils voulaient y venir pour le jeu, il les verrait avec plaisir. Il veut changer l'usage qui a jusqu'ici interdit à tout ce qui tient au corps diplomatique de manger avec les princes de la maison, et insensiblement les inviter à souper. Son crédit est toujours au plus bas; cependant je crois toujours que s'il persévérait à se taire, que s'il s'absenait de montrer des prétentions, de l'impatience, de l'avidité du pouvoir, il embarrasserait le parti qui veut l'éloigner, et finirait par en triompher. On commence à murmurer généralement contre les agents obscurs du cabinet, et la noblesse, oubliée pour les Saxons, aimera mieux voir un prince dans les affaires que des commis qui ne peuvent s'élever à une haute fortune avouée que par de grandes révolutions : or l'aristocratie qui ne tient pas à cette gent subalterne ne les redoute guère.

Le duc de Courlande arrive sous peu de jours; comme il faut lui rembourser des sommes considérables, il est à présumer qu'à cette époque on paiera la totalité des dettes du prince de Prusse, qu'il n'est pas de la décence d'avoir laissé subsister plusieurs mois sous son règne. Ce fait, combiné avec les soupers d'entremetteuses qui se multiplient chez la princesse Frédérique, et sont évidemment

l'unique motif de la maison qui lui a été accordée, entache sérieusement le caractère moral du roi.

Madame de F\*\*, qui n'a pas voulu partir pour Warsovie sans tenter l'aventure, a eu hier une audience du roi très-gaie, très-anecdotique, où il s'est plaint de son ennuyeux métier, l'a fort engagée à venir s'établir ici; lui a reproché de lui avoir volé le portrait de Suck; lui a porté des plaintes des impolitesses et des étourderies du prince de P\*\*, qui a trouvé laide et maussade jusqu'à sa fille (la princesse Frédérique). Cela a duré une heure, et probablement si cette femme fût venue avec plus de précautions et pour plus de temps, elle aurait eu ici quelques succès: mais c'est un être si cupide, si pervers, si dangereux, qu'il est peut-être bon qu'elle aille porter ailleurs ses talents; chez nous, par exemple, où elle est connue, où elle n'augmentera point la corruption, et n'aura jamais d'influence importante; au lieu qu'admise au conseil privé des rois, elle mettrait en feu l'Europe pour gagner de l'argent, et même pour se divertir. J'ai profité du moment où elle s'est écartée de la marche que je lui conseillais, pour lui réitérer mon avis que ses démarches pourraient avoir pour elle des conséquences plus sérieuses que celles de l'amour propre blessé, et lui déclarer que je retirais mon enjeu; 1º parce qu'il ne me convient pas de me compromettre dans une partie que je ne conduis pas; et 2º parce que l'ambition des dames n'a ni ne peut avoir les mêmes motifs, les mêmes principes, la même marche, le même but que

celle d'un homme qui se respecte. Au reste, si, par impossible, elle réussissait, je la tiens par trop de côtés pour ne pas influer sur elle.

P. S. Milord Dalrymple, homme d'honneur et de sens, ennuyeux quelquefois, parce qu'il est toujours ennuyé, mais doué de plus d'esprit que ne sauraient le croire ceux qui ne l'ont pas soigneusement observé, et même de beaucoup d'esprit, d'une morale sûre, générese, libérale; Dalrymple, qu'il faut tâcher de se faire donner, si l'on adopte jamais sincèrement un plan de coalition pacifique; Dalrymple est rappelé, dit-on, et Ewart reste chargé-d'affaires sans ministre au-dessus de lui. Je crois bien que le cabinet de Saint-James trouve commode d'avoir ici un espion ami intime d'un ministre et beau-fils d'un autre; mais quelles sortes de vues peuvent excuser dans le cabinet de Berlin la tolérance d'une telle inconvenance? Au reste ceci n'est qu'un bruit public qui m'est suspect.

On prend goût aux commissions: on vient d'en nommer une pour l'examen du monopole des sucres. Les Hambourgeois offrent de le livrer à quatre gros, il en coûte huit et même neuf.

Idem pour la fabrique de draps.

Idem pour le bois, qui va être réduit à la moitié de son prix actuel (indépendamment de la suppression de la compagnie chargée de le fournir), mais comment et par où? Ce n'est pas que ce changement ne soit assurément un des plus urgents et des plus profitables pour le pays; mais le retrait de tous ces monopoles (le sucre excepté, qui appartient à un particulier) suppose la destruction de la société maritime, de cette compagnie bizarre, qui a promis à ses actionnaires un gain de dix pour cent, indépendant de toutes circonstances; mais qu'une main très-adroite peut seule démolir sans risquer de faire du mal avec les décombres. Aussi, dans la lettre au ministre de Schulenbourg le roi se défend-il de ce projet, et ordonne-t-il qu'il soit contredit dans les papiers publics. Quelle fluctuation de plans, d'ordres, de volonté! quelle disette de force et de moyens!

## LETTRE L.

24 novembre 1786.

M. de Hertzberg a fait une nouvelle tentative pour rentrer dans les affaires de Hollande, dont le roi lui avait interdit la connaissance, et il a présenté un mémoire à ce sujet : il prétend avoir prouvé dans cet écrit que des têtes couronnées étaient déjà plusieurs fois intervenues comme médiatrices entre les états et le stathouder, et que la réponse insidieuse de la France mettait en fait ce qui est en question. Le prince Henri croit que ce mémoire a fait quelque sensation; j'ai des raisons de ne pas penser de même; cependant je lui ai dit que, s'il pouvait me le procurer, ce mémoire se-

rait bientôt détruit: je doute au reste qu'il ait même ce pouvoir. Notons à ce propos que nous sommes raccommodés: deux soupers dont j'ai consécutivement refusé d'être, lui ayant donné à penser que je boudais, il m'a fait des avances de tout genre, auxquelles il était décent que je me prêtasse.

Il est bien constant que le voyage du duc de Weimar n'a d'autre but que son admission au service prussien, qui doit cimenter l'élévation et la gloire de la confédération germanique. La vérité est que ce prince protége vivement le système de ceux qui trouvent dans la profondeur de leurs connaissances mystiques de quoi conduire les affaires d'état. La faveur pour ces systèmes va toujours en s'échauffant, ou plutôt en se démasquant; car elle ne s'est jamais refroidie. Le frère du margrave de Baden, fort imbu des opinions à la mode, a un fils naturel auquel il veut donner un état : c'est cette grande affaire qu'il est venu traiter en personne, et il a été reçu à miracles.

Les affaires ne le sont pas si bien: il règne une telle confusion dans l'intérieur de la maison du roi, qu'on ne donne que des à-comptes aux divers officiers. Au reste, il est décidé que l'on paiera toutes les dettes du prince de Prusse; que le prince royal aura une maison et une table de dix couverts; que la princesse Frédérique aura une maison comme celle de la reine; et l'époque où ces arrangements se réaliseront est fixée après la formation des états de dépense.

L'armée est mécontente, 1° parce qu'on ne voit le roi à la parade qu'une fois en huit jours ; 2º parce qu'on multiplie les grades de majors et de lieutenants-colonels jusqu'à satiété (par exemple, tous les capitaines qui ont fait la guerre ont franchi ce pas : c'est le second chapitre des titres et des anoblissements par masse), grace qui ne s'accordait autrefois pas même à la sollicitation des plus grands princes; 3º parce qu'on annonce beaucoup, et qu'on ne fait rien; qu'on punit peu; qu'on exige peu; qu'en un mot l'armée n'absorbe pas, comme autrefois, l'attention du souverain. Il paraît que Manstein ne diminue point le crédit de l'aide-de-camp Goltz, devenu comte, et qui, du moins pour la partie militaire, influe évidemment plus que ses rivaux. Il a plus de talent, sans avoir tout celui qui serait nécessaire à cette place, qui, dans le vrai, équivaut à celle de ministre de la guerre.

Un sujet d'étonnement pour le petit nombre d'observateurs attentifs à tout ce qui peut leur faire deviner le caractère moral du nouveau roi, c'est la froideur pour celui de ses aides-de-camp nommé Bowlet, dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est un réfugié français, esprit médiocre, honnête homme, peu ambitieux, ingénieur très-ordinaire, mais distingué ici, où il n'y en a point. Depuis vingt ans il est attaché à ce prince, et n'a jamais été admis dans les plaisirs secrets, presque nécessaires alors pour supporter la solitude de Postdam et la haine du feu roi; il n'augmente ni ne diminue en faveur, et son influence est presque

nulle. C'est une énigme que cette espèce de répugnance pour un homme dans son genre, et qui ne peut ni l'offusquer ni le dégoûter.

Quant au civil, il est presque sûr que l'on retirera le projet de la capitation. Cet expédient précipité n'aurait pas pourvu aux besoins de remplacements. Mais vous sentez combien toutes ces variations diminuent la confiance dans les administrateurs subalternes et cachés qui opèrent à la place des ministres, et comme tout marche à la nécessité d'un ministre principal. Il paraît qu'il n'y a d'arrêté que l'envie de changer, mais qu'on n'a ni système, car je ne saurais appeler ainsi le désir vague de soulager le peuple, ni plans déterminés d'après connaissance méditée des détails.

On n'avait, par exemple, prévu aucune des difficultés qu'entraînait la suppression de l'établissement et de l'administration du tabac, qui fournissait un asile à douze cents invalides bas-officiers et même lieutenants. Il faut que ces gens-là vivent, et ils retombent à la charge du roi. Ce n'est pas tout; les actions du tabac coûtaient originairement mille écus: elles rapportèrent cent dix écus. Dès-lors elles montèrent à quatorze cents écus. Le contrat du feu roi emportait jusqu'à l'année 1793. Si le roi rembourse les actions à raison de mille écus, c'est une injustice, puisqu'on les a achetées quatorze cents sur la foi d'un contrat qui ne devait finir que dans sept ans. Si le roi tient compte de l'intérêt à raison de huit pour cent jusqu'en 1793, c'est une mauvaise opération pour lui. Dès que le remplacement amiable n'était pas prêt, n'aurait-il pas été plus simple de ne faire de changement qu'à l'époque où s'éteignaient les actions? La valeur représentative du capital consiste en ustensiles, magasins, maisons, voitures, etc., et l'on ne se défera de tout cela qu'avec perte: nouvelle charge pour le roi. Cette partie était grevée de pensions pour des personnes qui les avaient méritées, ou, si l'on veut, obtenues pour cette même affaire qui payait ces pensions: il faut aujourd'hui les assigner sur une autre caisse, etc., etc.

A Dieu ne plaise que je prétende que des embarras de ce genre doivent arrêter! on ne ferait jamais de réformes; mais ils doivent être prévus, et ils ne l'ont pas été; de sorte que le public ne voit dans cette suppression qu'un mal réel pour un bien qu'on ne demandait pas. Cette rage de déjouer la contrebande ou de la détruire coûtera, si l'on n'y prend garde, bien plus cher au peuple que la contrebande ne peut nuire à l'état. La guerre à la contrebande ne doit jamais être que le fruit d'un système uniforme et général, et c'est une vue courte que de vouloir corriger par partie des abus qui tiennent aux vices généraux de l'administration. Les raffineries de sucre, les fabriques d'armes, de soie, de gaze, de petites étoffes, les manufactures de drap, tout en un mot ce qui tient à l'industrie, est dirigé par des réglements meurtriers du commerce: faut-il que tout cela disparaisse d'un seul acte de volonté? Cela est impossible sans convulsions, et c'est ainsi qu'on décrédite la vérité et la bienfaisance même, et qu'on décourage les rois. Malheur à qui bouleverse sans préparation!

Les principes des deux rois sur leur dignité personnelle paraissent différer à un point qui doit donner à penser à ce pays. Lorsque Frédéric II établit le monopole du café, les habitants de Postdam osèrent charger une charrette de cafetières et de moulins à café, la promenèrent dans la ville, et finirent par la renverser dans la rivière. Frédéric. témoin de cette burlesque cérémonie, ouvrit sa fenêtre, et rit aux éclats. Voilà pour celui qu'on appelle le Tibère de la Prusse; voici pour son Titus. Avant-hier on a fait emprisonner le commis d'un marchand nommé Olier, et ce n'est que le lendemain matin qu'il a appris que la cause de sa détention était un propos léger tenu sur le compte du roi, et qu'en cas de récidive le cachot ferait justice de lui. Tel est le premier fruit intérieur de la ténébreuse administration que l'amour propre du roi, combiné avec sa paresse, a nécessité. Quel pronostic de tyrannie, soit royale, soit, ce qui est pis, subalterne! et dans quelles circonstances, dans quel pays! Là où le maître, qui a un amour propre si irascible, veut passer pour bon, et où son pouvoir n'a nulle espèce de contre-poids dans l'opinion publique, qui n'existe pas.

La commission sur de Launay garde toujours le silence, le traîne en longueur, compulse ou recherche des faits, et ne décide rien. Du Bosc travaille beaucoup. Il est arrivé deux négociants de chaque province, qui doivent donner leur avis sur la meilleure manière de faire prospérer le commerce. On ne sait pas encore ici que, s'il ne faut jamais confier l'exécution des détails d'un plan de commerce qu'à des négociants, il ne faut jamais les consulter sur le système général à établir, parce qu'ils n'ont que des vues et des intérêts partiels. Un d'eux a pourtant ouvert un avis fort sage, du moins dans le mauvais ordre de choses actuelles, c'est de défendre aux manufactures de soie, toutes pour le compte du roi, de faire d'autres étoffes que de l'uni. Si l'on prend ce parti, le roi de Prusse pourra fournir la Suède, la Pologne et une partie de la Russie.

La princesse Élisabeth, femme divorcée du roi, a demandé un château à cinq milles de Berlin, avec prière au roi de nommer les dames et les cavaliers qui demeureraient auprès d'elle. On croit que les mouvements que se donne cette princesse lui sont suggérés par un officier adroit et intrigant; mais ce n'est pas elle, ce me semble, qui peut devenir redoutable à la reine, et en vérité je n'oserais pas en dire autant de mademoiselle de Voss. Encore une fois quel sera le sort du pays que vont se partager les prêtres, les visionnaires et les catins?

Quelque diligence que j'apporte à tâcher de deviner ce qui se traite avec la cour de Vienne, je suis réduit aux conjectures. Cependant, quand je pense qu'ils ont là-bas un homme incapable, le comte de Podewils, et que rien n'est changé à la marche du prince Reuss, le ministre de l'empereur; que le prince Henri, mal instruit en général (tan-

dis que, par la seule force de l'instruction, si les vingt quarts de volonté dont il est composé, et qui n'en font pas une, lui permettaient d'y mettre de l'argent et de la suite, il prendrait un fort grand ascendant dans le cabinet), saurait pourtant quelque chose de positif, s'il y avait une telle manœuvre, et n'a que des soupçons vagues, j'ai peine à croire qu'il s'agisse d'une révolution bien importante ou bien probable.

Mais ne se délivrera-t-on donc pas de toute cette complication de craintes, en changeant une fois notre système de politique extérieure, et renversant la seule barrière qui s'y oppose, je veux dire en étouffant par des arrangements respectables et des avances sincères cette jalousie de commerce mère de l'animosité nationale, qui a fait taire le bon sens, et prédire avec éclat, à l'appui des sophismes dictés par la cupidité des négociations, que la ruine de tout, soit pour la France, soit pour l'Angleterre, serait la suite de la balance défavorable que la liberté du commerce ne manquerait pas de faire naître? Est-il donc si difficile de démontrer que le commerce de la France pourrait être beaucoup plus avantageux à la Grande-Bretagne que celui d'aucun autre pays, et vice versa? Eh! qui n'en voit la raison pour peu qu'il ouvre les yeux? Élle est dans la volonté de la nature, qui a rapproché ces monarchies plus que tous les autres pays. Les retours du commerce qui se ferait entre la côte méridionale de l'Angleterre et les côtes septentrionales du nord-ouest de la France,

pourraient avoir lieu cinq ou six fois l'an, comme dans le commerce le plus intérieur. Le capital employé à ce commerce pourrait donc, dans l'un et l'autre pays, alimenter cinq ou six fois la même quantité d'industrie, et procurer de l'emploi et des moyens de subsistance à six fois autant d'habitants, qu'un capital de même valeur pourrait le faire dans la plus grande partie des autres branches du commerce étranger entre les parties de la France et de la Grande-Bretagne les plus éloignées les unes des autres; les retours auraient lieu au moins une fois par an, et seraient par conséquent trois fois plus avantageux que le commerce autrefois si vanté avec l'Amérique septentrionale, dans lequel les retours n'avaient lieu communément qu'au bout de trois années, et ne se faisaient communément qu'entre quatre ou cinq. « D'ailleurs, dit le sage Smith, la France, si l'on considère sa population, ses besoins, sa richesse, n'est-elle pas un marché pour le moins huit fois plus étendu, et en raison des retours multipliés, vingt-quatre fois plus avantageux que n'a jamais été celui des colonies anglaises de l'Amérique septentrionale? » Il n'est pas moins clair, et il l'est davantage que le commerce avec la Grande-Bretagne serait dans le même degré utile à la France, et en proportion de la richesse, de la population et de la proximité des deux pays; il aurait évidemment la même supériorité sur celui que la France a fait avec ses propres colonies. O folie humaine! que de peine nous nous donnons pour dessécher les bienfaits de la nature! Quelle prodigieuse différence entre le commerce que la politique des deux nations a cru devoir décourager, et celui qu'elle a le plus favorisé!.... Il me semble qu'un livre où l'on développerait ces idées, qui commencent à ne point paraître monstrueuses en Angleterre, serait très-utile, et ne saurait être confié à de trop habiles mains.

P. S. J'ai preuve topique que le roi travaille moins que jamais. On répond aux lettres après huit, dix jours, et d'une manière plus longue et plus soignée que sous le feu roi, ce qui prouve assez qu'il entre plus du secrétaire en cette affaire. Que dire d'ailleurs d'un cabinet où, le roi ne travaillant point du tout, il est impossible de citer un ministre dont l'influence ait fait telle ou telle chose; même dans le directoire général assemblé deux fois par semaine, et où le roi n'assiste jamais? Et ce roi veut changer le régime fiscal! Ah! un Hercule seul peut nettoyer les étables d'Augias!

## LETTRE LI.

Du 28 novembre 1786.

On n'est pas d'accord sur le genre de services que peut rendre au gouvernement le comité des marchands convoqués des différentes provinces. Ces bonnes gens sont fort étonnés de se trouver consultés dans les affaires d'état: car il y a aussi loin d'eux aux Mont-Audouin et aux Prémores que des ministres prussiens aux Sully et aux Colhert. La vérité est que c'est le système général et fondamental qu'il s'agirait de détruire, et qu'on ne veut que pallier. Le sang est infecté: au lieu de l'épurer, on ne pense qu'à fermer tel ou tel ulcère; on exaltera le virus, et gare la gangrène.

On s'agite beaucoup pour les fabriques; mais, bon Dieu! est-ce par là qu'il faudrait commencer? Et quand on aurait bien nettement déterminé celles qu'il faut conserver et celles qu'il faut laisser périr, ne devrait-on pas, avant de réglementailler, prendre pour point de départ que la place des fabriques n'est point à Berlin, où, réunissant la cherté de la main-d'œuvre à tous les inconvénients locaux, nationaux, etc., elles deviennent une désastreuse extravagance: aussi les fabricants eux-mêmes font-ils la contrebande, et vendent-ils des étoffes françaises pour des étoffes du pays. Comme ils n'ont pas de concurrents, ils y mettent le prix qu'ils veulent. Quant à la contrebande, rien de plus aisé; ils portent aux foires de Francfort une partie de leurs marchandises, la vendent ou ne la vendent pas, achètent des étoffes de Lyon, les marquent comme celles de Berlin, et les font entrer sans autre précaution, ni le moindre risque, puisque les commis de barrières, qui sont de vieux soldats ou de vieux domestiques de cour, ne distinguent pas si ce qu'ils voient est taffetas ou satin, à plus forte raison un ouvrage tissu à Lyon ou à Berlin. Il n'y a dans cette ville ni activité, ni émulation, ni goût, ni génie,

ni argent pour soudoyer tout cela: il faut encore um siècle et je ne sais combien de révolutions aux Allemands pour imiter ce luxe de décoration qu'ils sont assez fous pour envier. Les opérations que tentent maintenant des hommes incapables de choisir entre ce qui est possible et convenable, ou chimérique et nuisible, sans moyens, sans principes, sans système, uniquement pressés de faire parce qu'on veut faire, et que leur existence éphémère tient à faire, leurs opérations, dis-je, n'auront d'antre effet que de donner à croire au roi d'abord, aux esprits vulgaires et routiniers ensuite, que le mal est irréparable.

Une affaire assez importante pour les suites qu'elle pourrait avoir, du moins en d'autres mains, c'est l'héritage du margraviat de Schwedt. Le margrave touche à sa fin. Après le partage de la Pologne, le feu roi écrivit à son frère, le prince Henri, qu'il voulait lui donner une marque éclatante de son amitié et de sa reconnaissance pour les services qu'il avait rendus à l'état. Frédéric croyait se tirer d'affaire avec une statue; mais on lui fit dire sous main que l'on se reposait de ce soin sur la postérité, et que pour le moment on ne voulait qu'être plus riche. Peu de mois après le margrave de Schwedt, frère du margrave actuel, meurt. Alors le feu roi saisit cette occasion pour dégager sa parole. A un long terme et dans une patente bien authentique, il donne au prince Henri l'expectance du margraviat, à la condition par lui de remplir les charges dont ce grand fief est grevé. Frédéric meurt. Son successeur déclare que toutes survivances, donations à futuro, etc., sont nulles, et qu'il ne confirme rien. Le prince Henri se trouve dans le cas de tous ceux qui avaient des expectances: il est peu vraisemblable qu'on lui laisse les terres; la question est de savoir s'il recevra ou s'il ne recevra pas des compensations.

Le prince Henri a certainement des prétextes pour crier à l'ingratitude, et il criera, voilà tout. Attaqué aujourd'hui d'un accès de rage-mue, la rage bavarde viendra à son secours, et lui sauvera la vie; car il n'y a que les douleurs muettes de dangereuses; mais ceux-là mêmes qui ne sont pas ses partisans observeront ce procédé avec d'autant plus d'inquiétude qu'il commence à se manifester que même les promesses personnelles du roi sont susceptibles de quelques vacillations. Je vous avais parlé dans une de mes dépêches de la restitution de quelques bailliages au duc de Mecklenbourg; elle avait été promise au ministre de ce prince par le roi même. Il a depuis retiré ou du moins suspendu sa parole. Cette facilité à revenir sur des engagement récents, combinée avec les clameurs des hommes à contrats exclusifs que l'on foule aux pieds sans menagement, a paru d'un augure sinistre. Il a, par exemple, été mis par ordre dans les papiers publics que le roi déclarait à tous les fournisseurs de l'armée que pour tous les motifs paternels qu'on n'a pas manqué d'énoncer avec emphase, et que vous trouverez dans toutes les gazeites, le roi annulait leurs contrats et même ceux

qui auraient été récemment confirmés, clause d'autant plus gratuitement odieuse, d'autant plus absurde, qu'il n'en a confirmé aucun, et qu'ainsi ce n'était pas la peine d'avertir solennellement qu'il pourrait très-bien au besoin manquer à sa parole.

Le roi me parlait avant-hier de la manufacture des draps. Je tâchai de lui faire entendre qu'avant de démolir sa maison il fallait savoir où coucher quand elle serait découverte, où poser les décombres, où rebâtir; il me répondit en riant: « Ah! « Schmitz est votre banquier. (C'est l'entrepreneur de cette manufacture.) « Vraiment; oui, lui dis-je, Sire, « mais il ne m'a pas encore fait présent de l'argent « que j'ai touché par ses mains. » Ceci doit vous montrer quels ressorts on fait jouer auprès de lui pour m'éloigner. Voici un fait plus topique à cet égard.

J'ai été six jours malade et très-souffrant sans paraître dans le monde, et d'autant plus qu'au fond les grandes sociétés n'apprennent rien. Avant-hier le roi dit à son loto: « Où est donc le comte de « Mirabeau? il y a mille ans que je ne l'ai vu.» — « Sire, lui dit quelqu'un de l'intérieur, cela n'est « pas étonnant, il passe sa vie chez Struensé avec « MM. Biester et Nicolaï.» Vous noterez que Biester et Nicolaï sont deux savants allemands qui ont beaucoup écrit contre Lavater et les visionnaires; qu'ils ne mettent jamais les pieds chez Struensé, et qu'ils ne le connaissent pas même personnellement, à ce que je crois. Il ne fallait que réveiller dans l'idée du roi que j'étais anti-visionnaire.

La nomination du comte Charles de Brühl à la place de gouverneur du prince royal a fait triompher plus que jamais leur parti. C'est au mérite d'appartenir à cette honorable secte qu'un comte Leppel, le plus incapable et le plus ridicule des hommes, doit sa mission en Suède; un baron de Doernberg, des graces de tout genre; un prince Frédéric, son intimité; un duc de Weimar, un frère du margrave de Baden, un prince de Dessau, leurs succès, les entours les plus influents, leur faveur. Il semble que ce soit une confédération tacite, et qu'on ne veuille mettre dans l'administration que des sectaires éprouvés et fervents. Personne n'ose les combattre; tout le monde ploie la tête; les esclaves de cour et de ville, qui n'ont pas pris les devants, murmurent à voix basse, et peu à peu ils se rangeront du parti dominant.

Au reste personne n'est assez adulateur pour excuser cette prostitution d'anoblissements, de titres, de cordons, de places académiques, de grades militaires qui s'aggrave chaque jour. On a fait, par exemple, dix-sept majors, uniquement pour acquitter des paroles vagues, inconsidérées, et paraître à peu de frais se souvenir de ce que l'on avait promis quand on avait besoin de tout le monde.

Le roi se montre trop pour ne parler que de billevesées. Il ne faut pas, ce me semble, qu'au commencement d'un règne, un monarque de Prusse trouve le temps d'avoir tous les jours un triste concert ou un plus triste loto, surtout quand on connaît

les riens, si ce n'est pis, qui remplissent sa matinée. C'est au reste tous les jours davantage qu'il se constitue le réparateur des torts de son oncle. Les colonels ou généraux que celui-ci avait renvoyés rentrent dans l'armée avec des grades ou des appointements qui les dédommagent. Les conseillers jadis cassés pour l'affaire du meûnier Arnold ont été réintégrés dans leurs fonctions; et, à dire vrai, le sort qu'ils avaient éprouvé était une des plus criantes iniquités de Frédéric II; mais sa principale victime, le chancelier de Furst, est oublié jusqu'ici : son grand âge ne lui permet pas sans doute d'occuper une place; mais une marque solennelle de bienveillance, une réparation flatteuse et d'étroite justice, tandis qu'on accorde tant de dédommagements qui ne sont que des faveurs douteuses et même défavorables, était-elle donc impossible?

Les mines dépendaient uniquement, sous le dernier règne, du ministre chargé de ce département. On vient de faire un arrangement par lequel quatre tribunaux distribués dans les provinces modèrent beaucoup son autorité, et cela peut être nécessaire dans un pays où le droit public des mines est une tyrannie révoltante: aureste cette opération n'annonce pas la disgrace de M. de Heinitz (il a été au contraire depuis quinze jours chargé de plusieurs nouveaux départements, et nommément de quelques démembrements de M. de Schulenbourg); elle entre dans le plan de tout remettre comme l'avait laissé Frédéric Guillaume en 1740. Cette critique du dernier règne peut devenir une vengeance bien chère; mais

au moins faudrait-il être conséquent, et puisque le grand directoire a été remis sur le pied de son institution, ne pas le laisser dans une oisiveté et une influence tout-à-fait humiliante. Il est déjà question d'éloigner le ministre de Gaudi, l'homme de qui le gouvernement retirerait le plus de ressources s'il était mis en œuvre. Cette conspiration contre la capacité, l'intelligence, le talent, alarme à bon droit ceux qui connaissent les faiseurs de prédilection.

Il me semble qu'il y aurait ici en ce moment une acquisition digne du roi de France, et que M. de Calonne est fait pour lui proposer. L'illustre Lagrange, le premier géomètre qui ait paru depuis Newton, et qui, sous tous les rapports de l'esprit et du génie, est l'homme de l'Europe qui m'a le plus étonné, Lagrange, le plus sage, et peut-être le seul philosophe vraiment pratique qui ait jamais existé, recommandable par son imperturbable sagesse, ses mœurs, sa conduite de tout genre, en un mot l'objet du plus tendre respect du petit nombre d'hommes dont il se laisse approcher, est depuis vingt ans à Berlin, où il fut appelé dans sa première jeunesse par le feu roi pour remplacer Euler, qui l'avait désigné lui-même comme le seul homme capable de marcher sur sa ligne. Il est trèsmécontent; il l'est en silence, mais il l'est irrémédiablement, parce que c'est du mépris que sont nés ses dégoûts. Les fougues, les brutalités, les folles jactances de M. de Hertzberg, l'association de tant d'hommes auprès desquels Lagrange ne

peut avec pudeur rester assis, la crainte très-sage de se trouver pressé entre le repos philosophique, qu'il regarde comme le premier des biens, et le juste sentiment du respect de lui-même, qu'il ne laissera pas blesser, tout le convie à se retirer d'un pays où rien n'absout du crime d'être étranger, et où il ne supportera pas de n'être pour ainsi dire qu'un objet de tolérance. Dans cette conjoncture il n'est pas douteux qu'il n'échangeât volontiers le soleil et l'argent de Prusse pour le soleil et l'argent de France, du seul pays de la terre où l'on sache rendre un culte au génie des sciences et des arts, et faire les réputations durables; du seul pays où Lagrange, petit-fils d'un Français, et qui se souvient avec reconnaissance que nous l'avons fait connaître à l'Europe, puisse aimer à vivre, s'il lui faut renoncer à ses habitudes. Le prince Cardito de Leffredo, ministre de Naples à Copenhague, lui a offert les plus belles conditions de la part de son souverain. Le grand-duc, le roi de Sardaigne l'invitent vivement: mais toutes leurs propositions seront aisément oubliées pour la nôtre. (Eh! quel homme d'un mérite constaté-en Europe le roi de France n'attirera-t-il pas de même, à l'aide d'un bon contrôleur-général, le jour où il voudra exercer cet empire des bienfaits, qui ne peut appartenir qu'à lui?) Lagrange a ici six mille livres de pension. Le roi de France ne peut-il donc pas consacrer cette somme au premier géomètre de l'Europe et de ce siècle? Est-il au-dessous de Louis XVI de retirer d'une académie misérable un

grand homme qu'on y méconnaît, qu'on y mésallie, et de tuer ainsi par la plus noble des guerres le seul corps littéraire qui ait lutté contre les siens? N'est-ce pas aussi une générosité mieux entendue que tant d'autres? La France a si impolitiquement servi d'asile à tant de princes qui ne pouvaient que lui coûter! pourquoi ne recueillerait-elle pas un grand homme qui ne peut que lui valoir? Elle a si long-temps enrichi les autres de ses pertes; pourquoi ne s'enrichirait-elle pas des fautes des autres? Enfin, et pour parler du ministre que j'aime, un de Boynes a donné dix-huit mille livres de rente, pour une place inutile à un Boscowich, méprisé de toute l'Europe savante, comme un charlatan assez médiocre : pourquoi M. de Calonne ne ferait-il pas donner une pension de deux mille écus au premier homme que l'Europe ait dans le même genre, et probablement au dernier génie qu'auront les sciences exactes, dont la passion diminue avec les difficultés excessives, et le nombre infiniment petit des places qui restent à y prendre? Je suis trèsattaché à cette idée, parce que je la crois noble, et que j'aime tendrement l'homme qui en est l'objet. Je supplie qu'on me réponde le plus tôt possible, car j'avoue que j'ai suspendu la délibération de M. de Lagrange sur les propositions qui lui sont faites (on sent bien que lui qui est dans l'antre ne peut en faire d'aucune espèce) pour attendre les nôtres.

## LETTRE LII.

a décembre 1786.

Hier 29, entre une et deux heures, un homme qui vient de Courlande arrive chez moi, et y demande le baron de Noldé. Il dit avoir une commission secrète; lui remet une lettre de M. de Rummel. son beau-frère, syndic de la noblesse, et cinquante louis de Prusse. La lettre prévient Noldé d'ajouter foi à ce que lui dira le porteur; lui apprend que la régence de la république veut lui conférer la place d'assesseur s'il se rend en Courlande pour cette nomination, qui se fait au commencement de l'année. Le porteur de cette lettre dit avoir vu Noldé enfant, et lui a paru être un avocat ou un notaire dont il avait quelque idée confuse; il n'a dit ni son nom, ni où il loge, ni commentil voyage, ni depuis quand il est à Berlin, ni où il va. Hambourg, Lubeck, Vienne, Munich, etc., sont des points où il a touché, ou bien où il touchera. Sa marche a été très-couverte, très-énigmatique, trèsmystérieuse : tout ce qu'il a fait entendre, c'est que les plus grands changements vont éclore en Courlande; que M. de Woronzow y jouera un très-grand rôle; et cela a été dit de manière à faire soupçonner qu'il pourra devenir duc. Voilà les points capitaux de cette bizarre entrevue.

Il faut les combiner avec le retour du duc, ar-

rivé depuis trois jours, et une foule d'indices qui démontrent qu'il s'agite ou se prépare une révolution en Courlande. Le duc est dans la consternation. On ne se le dit qu'à l'oreille; mais il paraît constant que les états du pays ont arrêté ses revenus, parce qu'il ne les dépense pas chez eux, et c'est là le moindre grief que l'on ait à Pétersbourg coûtre cet homme abhorré. Il est certain qu'il envoie à Mittau, où il n'ose pas retourner, sa femme, trèsavancée dans sa grossesse, espérant qu'elle accouchera d'un garçon, et que cet héritier présomptif le réconciliera avec son pays.

Ajoutez à ceci que le baron de Noldé appartient à une des premières maisons de la Courlande; que son oncle le chambellan Howen, tête forte et intrigante, est actuellement ministre suprême ou land-maréchal; qu'il y fait toutes les affaires, et jouit du plus grand crédit, ce qui doit se réduire, à dire vrai, à vendre plus ou moins lâchement cette belle et malheureuse province, laquelle cependant, si tous ses voisins l'abandonnent, n'a d'autre parti à choisir que de se donner, plutôt que de se laisser prendre. Il est très-possible que la famille de Noldé, qui sait combien ce studieux jeune homme aurait toujours préféré la carrière civile à la carrière militaire, n'ait pensé qu'à le placer avantageusement pour lui (ce poste d'assesseur, qui vaut 4 à 5000 liv. annuelles du pays, mène à tout); mais il est aussi, et même, vu les combinaisons subsidiaires, il est probable qu'on veut s'aider de lui dans une révolution.

Le jeune homme a de l'honneur, de l'intelligence, des connaissances, un grand respect pour les droits des hommes, une grande haine pour les Russes, un vif désir de donner son pays à tout autre souverain. Ballotté par le sort depuis qu'il est au monde, ruiné par des malheurs de tout genre, qui tous ont une source honnête, dégoûté du triste service d'officier subalterne qui le dérange de l'étude, modéré dans ses désirs, il accepterait une place qui lui donnerait otium cum dignitate; mais il ne veut pas être esclave des Russes; il aime la France; il m'est attaché, il croit me devoir; il voudrait être utile à son pays, au cabinet de Versailles, à moi. Son indécision a dû être cruelle, surtout dans une circonstance où, travaillant depuis six mois comme un forçat, et sûrement d'une manière plus utile que s'il montait la garde, vous avez négligé jusqu'à la prolongation de son congé; on serait perplexe à moins.... J'ai décidé pour lui.

Me faisant fort pour cette prolongation qu'il y aurait tant d'iniquité à refuser, et qu'on accorderait, ne fût-ce que pour moi, à qui ce coopérateur est nécessaire; pensant qu'il est toujours le maître de retourner en Courlande en envoyant sa démission, ou même sans l'envoyer, et laissant nommer à sa place; convaincu que nul ne peut nous informer plus exactement de la situation du pays où il a tant de relations; persuadé que cela est important pour plusieurs raisons dont j'exposerai tout-à-l'heure les principales, mais ne croyant pas, indépendamment de la dépense d'un voyage de plus

de quatre cents lieues, pouvoir m'absenter sans un ordre exprès; sûr de l'honneur de ce sensible jeune homme, soit à raison de ceux qui me l'ont recommandé, et qui le connaissent infiniment, soit par ce que j'ai vu de sa conduite et de ses principes; plus certain encore qu'on fait tout des gens d'honneur par la confiance, j'ai cru que le plus sage était de le faire partir sur-le-champ, sur sa parole de m'informer de tout, et de revenir sous deux mois à Berlin. Il m'a semblé que ce parti conciliait son intérêt et le nôtre; celui-ci, parce que nous serons parfaitement instruits de tout ce qu'on peut savoir en Courlande (et l'on y peut savoir beaucoup de choses); qu'à tout événement nous nous faisons un parti dans le pays, et qu'un simple titre de consul, ou même la permission de porter notre uniforme en Courlande avec une pension modique, nous assure là un homme de mérite, s'il prend le parti d'accepter les offres de la régence; celui-là, parce que M. de Noldé s'assurera dans son voyage du degré de stabilité et du bien-être de l'établissement qu'on lui propose, et que, s'il n'est pas content, il se retrouvera ce qu'il est chez nous avec les avances d'un nouveau service rendu et d'une forte preuve de zèle donnée; que, s'il est content de la place offerte et qu'il l'accepte, nous pouvons améliorer son sort, et augmenter là-bas sa considération et sa sûreté par notre uniforme, etc., etc. Somme toute, ce jeune homme, qui a fait les siéges de Mahon et de Gibraltar, qui est estimé et aimé de ses chefs, qui depuis six mois travaille sous ma

direction avec un zele rare et une assiduité non moins grande, mériterait assurément une marque de faveur, quand ce serait pour son compte uniquement qu'il irait en Courlande; et la vérité est que je l'y envoie, parce que la circonstance m'y invite fortement, et que je suis convaincu de ces deux choses; la première, c'est que, fût-ce uniquement pour connaître à fond cette partie des projets de la Russie, il nous importe de savoir une fois à quoi nous en tenir sur la valeur et le sort aussi bien que sur les modifications dont est susceptible un pays, vedette naturelle (indépendamment de toute circonstance intérieure) de la Pologne et de la mer Baltique, où la Suède, notre bras du nord, est si sérieusement menacée; la seconde, que le baron de Noldé est l'homme le plus propre à bien voir à cet égard, et à dire la vérité. Pourquoi ne pas aider, ne pas conserver de tels hommes?

Vous avez dû trouver, mais vous n'avez pas remarqué peut-être, dans le trente-deuxième précis des gazettes, que M. de Spring-Porten, ci-devant colonel au service de Suède, vient d'entrer au service de Russie comme major-général; que c'est l'homme qui connaît le mieux toute la Finlande; que l'impératrice lui a accordé trois mille roubles pour son équipement, une terre de six cents paysans dans la Russie blanche, et la clef de chambellan; qu'il va faire incessamment un voyage dans la Crimée, etc., etc. Si c'est en acquérant de tels hommes, et les connaissances et les relations qu'ils

apportent avec eux, qu'on se prépare l'exécution des plus grands projets, c'est par la même méthode qu'on les fait avorter.

On n'eut pas le temps de chiffrer la dernière fois le post-scriptum, qui contient un fait curieux, sur lequel Panchaud assoiera peut-être une combinaison.

Je vous ai dit (lettre XLVIII): « On vient d'interdire à la banque le commerce des lettres de change, etc. » Ce fait ne s'est pas vérifié; les négociants l'ont demandé à la vérité; mais cela n'est pas accordé, et Struensée s'y oppose. Passons aux détails du jour.

Il y a deux versions sur mademoiselle de Voss: toutes deux de très-bonne source, et probablement la véritable est celle qu'on peut composer des deux.

Première. Il n'y aura point de mariage. La demoiselle partira dans un mois pour je ne sais où, et de là se rendra à Postdam. « Je sens, dit-elle, que je me déshonore. Toute la compensation que j'exige c'est de ne voir personne. Laissez-moi dans ma solitude profonde; je ne veux ni fortune ni éclat. » (Et il est certain que si elle peut le tenir ainsi, elle le conduira beaucoup plus loin.)

Deuxième. Le mercredi, 22 du mois dont nous sortons, fut le jour remarquable où mademoiselle de Voss accepta la main du roi, et lui promit la sienne. Il fut résolu qu'on ferait agréer à la reine le plan d'un mariage du côté gauche comme une nécessité, si elle s'obstinait à y montrer trop de

répugnance. Il est singulier qu'on ait attendu le moment où le duc de Saxe-Weimar, beau-frère de la reine, serait ici, pour consommer cette rare opération. Le roi se trouvera ainsi quatre sortes d'enfants. Les prêtres, consultés sur la manière de concilier les droits du ciel avec les plaisirs de la terre, ont décidé qu'il valait mieux concentrer ses jouissances dans un mariage extraordinaire que d'errer sans cesse de faiblesses en faiblesses. Il ne transpire encore rien de la manière dont on fera part de cet arrangement aux oncles, du nom que portera la nouvelle princesse, de son état futur, etc. Ce qui paraît vraisemblable, c'est qu'elle n'est pas éloignée de se mêler des affaires; et que si elle v entre, le crédit de Bishopswerder diminuera : elle n'aime ni lui ni ses filles. Son parti d'ailleurs est tout-à-fait opposé à celui des illuminés, qui gagne du terrain de la manière la plus effrayante. Je vais vous révéler à cet égard une anecdote encore récente (elle est des derniers mois de Frédéric II) qu'il est infiniment important, du moins pour ma sûreté, aussi long-temps que je serai ici, de tenir secrète, de l'authenticité irrévocable de laquelle vous jugerez vous-même, et qui vous montrera où mène cette prétendue théorie des visionnaires liés aux francs-maçons rose-croix, que chez nous les uns regardent en pitié, et dont les autres ne font qu'un objet d'amusement....

Il se répand un bruit sourd qui consterne les honnêtes gens, et qui, vrai où faux, est un terrible indice de l'opinion publique. On assure que le prince Henri, le duc de Brunswick et le général Moellendorf veulent quitter l'armée. Les deux premiers n'y pensent probablement point encore. Quant au dernier, il est incontestablement le plus mécontent des trois; riche par lui-même, loyal, simple, ferme, et d'une vertu qui ferait honneur à un sol plus fécond en ce genre, il est certain qu'on ne l'a traité ni comme il s'y attendait, ni comme les honnêtes gens le désiraient. A la vérité on a voulu le faire comte; mais qu'avait-il besoin dans la foule? Aussi cet homme respectable a-t-il répondu, qu'ai-je fait? Et ce mot noble et simple était une critique si amère de la tourbe de nobles et de titres qu'a fait éclore le souffle de la munificence royale, qu'il n'a pas dû plaire. Son existence modeste et chevaleresque est devenue un reproche pour la cour. Cependant la seule opération vraiment bienfaisante et unanimement approuvée qui ait été faite sous ce règne, est de lui : c'est la réforme de l'inique contribution appelée le vert, qui mettait vraiment au pillage le plat pays pendant trois mois de l'année, sous le prétexte de tenir la cavalerie dans l'habitude du fourrage de campagne. Il n'a depuis été consulté sur rien, du moins il n'a eu aucune influence; je ne serais point étonné qu'il se retirât sur ses terres, et il est impossible de s'exagérer le tort que cette profession de foi tacite ferait au roi et à son gouvernement.

Encore trois mois d'un pareil régime, et il n'aura plus rien à perdre en fait de considération du moins intérieure. Tous les symptômes de la putridité se manifestent: Rietz, escroc, cupide, conseiller bonneau, giton avoué au point que le roi étant prince de Prusse allait coucher avec lui chez sa femme (c'est-à-dire chez sa maîtresse à lui prince de Prusse); Rietz, en un mot, le plus vil et le plus corrompu des hommes, conduit la maison du roi, et a grande part à la faveur aulique; sur quoi il faut noter qu'il est très-susceptible d'être acheté; mais il coûterait cher, car il est avide et prodigue, et sa fortune est à faire: si jamais la France avait besoin de diriger le cabinet de Berlin, aussi longtemps que le roi y sera quelque chose, Rietz et le prince Frédéric de Brunswick sont les deux hommes qui se laisseront amorcer.

Une anecdote du très-bas genre, mais caractéristique pour qui connaît le pays, est celle-ci. On a donné ordre aux danseurs italiens et français de danser deux fois la semaine au théâtre allemand. Le but de cette injonction bizarre était de dégoûter cette espèce de gens assez chers, et d'avoir un prétexte pour les renvoyer. Ils ont été bien conseillés, et ils danseront. Mais voilà l'esprit d'astuce qui préside à l'administration: elle traite les affaires comme le théâtre.

J'apprends à ce moment que M. de Heinitz, ministre d'état, homme médiocre, mais laborieux, a écrit au roi une lettre dont voici à peu près le sens : « Étranger, ne possédant point de terres dans vos états, mon zèle ne peut être suspect à votre majesté : en conséquence je dois lui déclarer que la capitation projetée lui aliènera le cœur de ses sujets, et prouve que les nouveaux régisseurs de ses finances sont encore bien peu versés dans la chose publique. » Le roi lui a dit deux jours après, je vous remercie, et n'est entré dans aucun détail. Les demivolontés n'excluent pas l'opiniâtreté; mais l'opiniâtreté est loin d'être la volonté. Je ne serais pas étonné que l'on laissât la compagnie du tabac telle qu'elle était. La considération du gouvernement deviendra ce qu'elle pourra.

C'est une tentative du même genre que celle de M. Heinitz, qui a produit la dernière promotion militaire et la défaveur du général Moellendorf. Il a écrit avec une dignité respectueuse, mais ferme, contre la nomination du comte de Brülh, et a prié le roi de marquer moins d'indifférence pour l'armée; remercîment vague, accompagné de ces mots: l'ai promis cette place depuis un an et demi; et le surlendemain dix-sept majors. Mais c'est depuis que la froideur pour le général a pris quelques nuances de plus, et que les égards ont été mis à la place de la confiance : au reste la lettre n'est pas approuvée; on trouve qu'il fallait réserver ce coup de vigueur pour une occasion où il ne parût pas personnellement intéressé : or c'est lui que semblait regarder la place de gouverneur.

Le duc de Weimar va faire une chasse de loup très-fastueuse sur les frontières de la Pologne. On ne concilie pas les préparatifs de cette partie de plaisir avec les projets et les rites d'économie. Douze cents paysans sont commandés; on a envoyé soixante chevaux, huit voitures ou fourgons, les maîtres des forêts, des gentilshommes, des chasseurs, des cuisiniers pour cette course qui doit durer six jours.

Au reste, je suis maintenant à peu près sûr que ma seconde version relativement à mademoiselle de Voss est la vraie, et que la reine s'est amadouée. Le roi ne fut jamais mieux avec elle; il la voit beaucoup depuis huit jours; il paie ses dettes; il lui a donné un concert: probablement elle a fait de nécessité vertu. Il paraît clair que cette liaison du roi dérange beaucoup le plan des administrateurs visionnaires. La famille de mademoiselle de Voss veut profiter de son élévation, et ses conseils n'ont rien de commun avec les favoris actuels. Bishopswerder, bien loin de gagner du terrain dans son esprit, en perd : en un mot la révolution peut venir de là. La chose publique y gagnerait-elle? c'est ce qu'il est impossible de déterminer : on ne peut que tourner de ce côté le télescope, ou plutôt le microscope; car en vérité nous sommes dans le règne et le pays des infiniment petits.

P. S. L'adoption des monnaies en Pologne était ci-devant comme il suit : Le marc, poids de Cologne d'argent fin, se monnoyait à 13-3 r. ou 80 fl. de Pologne.

Quant aux monnaies d'or, il n'y avait que le ducat de Hollande qui avait une valeur dénommée, savoir : aux caisses royales ils étaient pris pour 16 \frac{1}{4} k; dans le public pour 18 k., l'un et l'autre taux stipulés par décrets des diètes. A la diète de 1786 le ducat a généralement été élevé à 18 k. pièce.

Le taux de l'argent ne peut par conséquent plus se soutenir, et l'on assure qu'il a été résolu qu'on monnoierait à l'avenir le marc fin à 14 r. ou 84 fl.

Mais ceci ne pourra pas se soutenir davantage; car si Berlin monnoie à 14 r., la Pologne sera obligée de supporter à valeur égale de plus grands frais de transport. Dans les conjonctures actuelles, on pourrait donc tirer avec avantage des ducats à 3 r. de la Pologne, si le taux de l'argent est à 14 r.

Mais si la valeur relative de l'or baissait comparativement à celle de l'argent, on pourrait y acheter avec bénéfice de l'argent. En général, il me semble que les opérations récentes sur l'or doivent faire penser à l'argent, surtout en Espagne, si elle persiste dans la folie qu'elle partage avec presque toute l'Europe de vouloir avoir deux monnaies et retirer son or.

SECOND P. S. Le roi, suivi d'un seul laquais, et très-enveloppé, s'est rendu au magasin de blé et à celui des pailles; il s'est enquis des soldats qui y travaillent de ce qu'ils gagnaient. — Cinq gros. — Un moment après il fait la même question aux préposés: six gros. — Trois soldats en confrontation, et la fraude prouvée, un bas-officier et trois soldats ont été chargés de conduire ces deux hommes à Spandaw, prison civile, et leur procès; le fait serait très-louable. Il sort le soir presque seul, et s'adonne à des minuties de commissaire de quartier. Voilà du moins trois fois que cela lui arrive.

Quelques entours croient qu'il veut imiter l'empereur. Après ce qui s'est passé entre eux, ce serait peut-être là le symptôme le plus critique d'incapacité absolue.

### LETTRE LIII.

Du 5 décembre 1786.

La nouvelle des intrigues que veut réveiller l'empereur aux Deux-Ponts, et que notre cabinet a donnée ici, paraît avoir produit un très-bon effet sur le roi, malgré ceux qui s'écrient : Ne crede Teucris, adage devenu le mot de ralliement du parti anglais, hollandais, anti-français, etc., etc... Eh! puissions-nous nous conduire toujours de manière à ce qu'ils n'aient jamais que cette injure à nous dire! Quoi qu'il en soit, cette découverte déjouera probablement l'empereur ici et là. Il est bien maladroit à lui de ne pas avoir laissé aggraver davantage la torpeur qui sera le produit infaillible de l'ennui du travail, ou du chaos du rien faire. Mais je laisse ces branches extérieures à vos ministres, qui en ont le fil; comme je n'ai su cette nouvelle que par la voie qui m'apprend toutes les autres; que M. d'Esterno ne m'en a pas dit un mot; qu'il eût été maladroit et peu décent de questionner beaucoup sur une chose que je devais savoir, et qu'ainsi je me suis contenté de l'annotation

vague de notre loyauté, je ne la sais, et je ne la saurai probablement pas dans tous ses détails. Vous sentirez peut-être à cette occasion combien il serait important que je fusse mieux instruit de chez vous; mais au moins conviendrez-vous que je donne tout ce que je puis et dois donner quand je trace la carte intérieure du pays, puisque je n'ai pas la clef de la politique extérieure, qu'assurément je ne néglige pas lorsque le hasard m'offre des chances.

Crantz, faiseur de libelles, et chassé du pays par Frédéric II pour avoir volé une caisse et vendu un cheval trois fois, est rappelé avec huit cents écus de pension. Le roi écrit à M. de Hertzberg pour le placer : ce ministre répond que cet homme est plein de talents et fort estimable, mais qu'il est trop peu discret pour pouvoir être employé dans les affaires étrangères. Le roi le propose au ministre Werder, qui répond que cet homme est très-intelligent, très-capable, mais que chez lui se trouvent des caisses, et qu'ainsi Crantz n'y peut entrer : enfin le roi place l'illustre Crantz, partout loué et partout refusé, auprès des états du pays, qui lui donnent huit cents écus pour ne rien faire.

Le ministre Schulenbourg, après avoir demandé deux fois sa démission, l'a enfin obtenue, et sans pension: cela est dur; mais cet ex-ministre est adroit. C'est à la première branche qui a été retranchée de son département qu'il a remis tout le fardeau. S'il a un moyen de revenir, c'est bien

celui-là. Vous savez au reste ce que c'est que cet homme; de l'esprit, de la facilité, de la sagacité pour le choix de ses coopérateurs, indifférent sur les moyens, vain dans la prospérité, hors de lui dans l'infortune, qui le déjoue à son gré; serviable, susceptible d'affection, croyant aux amis : après avoir été quinze ans ministre de Frédéric II, il s'était regardé comme inébranlable, parce qu'il était nécessaire; il espère que la force des choses surmontera l'intrigue qui est parvenue à l'écarter. Peut-être se trompe-t-il; car enfin on trouve longtemps des faiseurs quand on n'est pas difficile sur le choix, et que la chose n'est pas de soi-même hors de la portée commune. Si les rois voulaient un Newton, il faudrait bien qu'ils prissent Newton, ou que la place fût vide; mais qui ne se croit pas capable d'être ministre, et de qui peut-on démontrer qu'il en est incapable?

On m'assure de bon lieu que le comte de Hertzberg regagne de la confiance. Il a plié devant les nouveaux agens, qui ont eu la faiblesse de réchauffer le roi, parce que enfin mademoiselle de Voss est la nièce du comte Finchestein, et que, sa famille ne pouvant tirer parti de son élévation qu'en culbutant ceux qui entourent le roi, et qui n'ignorent pas que la belle les déteste, il faut bien lui opposer quelqu'un. Encore une fois, si la demoiselle a de l'étoffe, c'est de là que viendra la révolution que plus ou moins d'adresse hâtera ou reculera. Quoi qu'il en soit, M. de Hertzberg a conseillé au comte de Goertz de se ranger du côté de M. de Renneval, de la prudence duquel il a fait au roi le plus grand éloge.

Nouvelle bévue dans le régime militaire. Tous les premiers lieutenants sont faits capitaines, et les capitaines, soit en pied, soit en second du régiment des gardes, sont nommés majors. Je ne vois que la chancellerie de guerre qui gagnera à cet arrangement. On disait que le roi veut payer ses dettes personnelles (dont, par parenthèse, on élude plus que jamais la liquidation) avec le produit des patentes d'officiers, et les diplômes de comtes, de barons, de chambellans, etc.

On avait présenté au roi le projet de la capitation comme une espèce d'abonnement volontaire, au-devant duquel le peuple irait de lui-même. Mais, averti de la sensation qu'avait occasionnée ce projet, ébranlé de la rumeur, échauffé par la lettre de M. Heinitz, il a dit à M. de Werder: « Il ne faut pas se mêler de ce qu'on n'entend pas (notez bien que c'est à son ministre des finances qu'il parle): il fallait consulter de Launay (dans les liens d'une commission). » M. de Werder s'est excusé comme il a pu en disant que le plan n'était pas de lui (en effet il est de Beyer), comme s'il ne se l'était pas approprié en l'approuvant.

Le directoire général, cette espèce de conseil d'état où le roi n'assiste jamais, a projeté des remontrances sur l'inactivité humiliante dans laquelle on le tient; mais M. de Welner s'y est opposé, laissant entrevoir l'invincible répugnance de sa majesté pour toute espèce d'avis. Elle naît de l'idée bizarre que ceux qui lui en donnent ont sans doute adopté le sentiment de son oncle sur sa capacité. Il ne sait pas qu'on ne hasarde de conseiller parmi les grands que ceux qu'on estime.

En attendant, toujours même faveur aux illuminés, dont la conspiration a été dénoncée par le grand personnage que je vous indiquai dans ma dernière, au général Moellendorf, intime ami du frère de mademoiselle de Voss (homme estimé par son caractère moral, obscur d'ailleurs, du moins jusqu'ici, mais qui probablement jouera bientôt un rôle), afin qu'il effraie sa sœur, et par elle le maître, sur les attentats d'une secte qui sacrifiera qui elle ne dominera pas. Biester, le même qui a reçu tout au moins l'insinuation d'épargner les visionnaires, a, relativement à eux, un procès qu'il perdra, dit-on. Il a accusé de catholicisme un M. Starck, professeur de Jéna, personnage célèbre par le don de persuader autant que par l'esprit et les connaissances: né luthérien, ministre luthérien, et professant à découvert le catholicisme, il n'en intente pas moins une action criminelle à Biester pour l'avoir dit, et le somme de prouver sa calomnieuse assertion. Sous Frédéric II on n'aurait jamais entendu parler d'un semblable procès. Au reste, le Starck a publié récemment un livre intitulé Nicaise, dans lequel il attaque la franc-maçonnerie. Elle réplique par un ouvrage intitulé Anti-Nicaise, où l'on trouve des lettres authentiques de phisieurs princes, entre autres du prince Charles

de Hesse-Cassel et du prince Ferdinand de Brunswick, qui prouvent très-bien ce qu'on saurait quand on a causé avec lui, ne connût-on pas d'ailleurs ses faiseurs. Bauer et Wetsfall, qu'un grand général, ou plutôt un général renommé, peut être un bien petit, homme.

Ses états de dépense sont enfin dressés. Il en résulte que le roi pourra augmenter son trésor de deux millions d'écus, et réserver encore une somme assez considérable pour ses plaisirs ou ses affections. On suppose, au reste, dans ce calcul, que la recette rendra comme les années précédentes, ce qui est au moins douteux. Une opération paternelle est d'avoir déchargé les gens de la campagne du logement gratuit de la cavalerie, et de la nécessité de fournir les fourrages à trèsbas prix. Cette opération coûte au roi deux cent soixante-dix mille écus annuels; mais elle est de première nécessité; c'est une suite du plan Moellendorf pour l'abolition du vert.

Les manuscrits du feu roi ont pour éditeur un M. Moulinès, dont je vous ai donné autrefois le signalement politique, et qui, littérairement parlant, est sans goût, sans tact, sans connaissance approfondie de la langue; mais il est ami de Welner, de ce Welner à qui le roi envoie le matin à sept heures les lettres et requêtes de la veille, et qui va en rendre compte, ou plutôt en décider avec le roi à quatre heures; car les ministres reçoivent les ordres, et ne donnent pas de conseils; de ce Welner qui a le bon esprit de refuser le time

de ministre, et qui ne veut être que directeur des bâtiments, mais dont toute la cour lèche déjà les traces. Ces manuscrits vont être imprimés en dixhuit volumes in -8°. Les deux morceaux les plus curieux sont l'histoire de la guerre de sept ans et mémoires de mon temps. Dans le premier écrit, Frédéric a plutôt raconté ce qu'il aurait dû faire que ce qu'il a fait, et cela même est un trait de génie; il loue ou excuse à peu près tout le monde, et ne critique que lui.

Le marquis de Lucchésini, qui avait été, non l'ami, non le favori de Frédéric, mais son écouteur, est très-piqué, sans le dire, du choix de Moulinès. Il a demandé un congé de six mois pour voyager chez lui, et sans doute il ne reviendra pas. Comment n'a-t-il pas senti que sa considération personnelle devenait immense, s'il eût quitté la Prusse huit jours après la mort du roi, avec cette unique réponse à toutes les offres qui alors lui auraient été faites: « Je n'ai ambitionné qu'une place que tous les rois de la terre ne peuvent ni m'ôter ni me rendre, celle d'ami de Frédéric II?»

On a donné deux successeurs au comte de Schulenbourg; car le roi de France a quatre ministres; it en faut vingt à celui de Prusse. L'un est M. de Moschwitz, homme de justice, dont on ne dit ni bien ni mal; l'autre est un comte de Schulenbourg de Blumbert, beau-fils du comte Finchestein. Il a des connaissances, une ambition sombre et ardente, un caractère moral suspect: studieux, intelligent, appliqué, c'est assurément un sujet ca-

pable; mais on le soupçonne de manquer d'ordre, d'avoir plus de chaleur de tête que d'activité, plus d'idées à lui que de dextérité pour les amalgamer à celles des autres, et les faire réussir : il n'a d'ailleurs aucun usage des affaires, et est absolument étranger aux spéculations de banque et de commerce, c'est-à-dire aux principales branches de son département.

P. S. Le roi, qui paie les dettes de son père, a accordé vingt mille écus pour l'entretien et les menus plaisirs de ses deux fils aînés; leur maison est défrayée à part.

SECOND P. S. Je ne croyais pas être si bon prophète. Le frère de mademoiselle de Voss a la place du président de Moschwitz : c'est le pied à l'étrier.

Le cours sur Amsterdam est si extraordinairement haut, que, nulle opération de finance ou de commerce n'expliquant cette crise, je ne doute pas que l'on n'y fasse des remises pour les dettes personnelles du roi. C'est l'avis de Struensé, qui d'ailleurs ne sait rien de positif à cet égard.

### LETTRE LIV.

8 décembre 1786.

Vous pouvez compter que trois nuances forment le caractère du roi : la fausseté, qu'il croit habileté; un amour propre irascible à la plus légère représentation; le culte de l'or, qui chez lui n'est pas tant avarice que passion de posséder. Le premier de ces vices lui donne de la défiance, car qui trompe par système croit toujours être trompé. Le second lui fait préférer les gens médiocres ou bas. Le dernier contribue à lui faire mener une vie obscure et solitaire qui renforce les deux autres. Violent dans son intérieur, impénétrable en public, au fond peu sensible à la gloire, et la faisant consister presque entière à ne pas passer pour être gouverné; rarement occupé de la politique extérieure; militaire par raison et non par goût; inclinant pour les visionnaires, non d'après conviction, mais parce qu'il croit pénétrer par eux les consciences et sonder les cœurs..... Voilà l'esquisse de l'homme.

Ses dettes seront payées avec les résidus des caisses. Il y avait annuellement une somme assez considérable que le feu roi ne faisait pas entrer dans le trésor; elle était destinée à lever de nouveaux régiments, ou à augmenter l'artillerie, ou aux réparations des forteresses. Or l'artillerie n'était pas augmentée, on ne levait pas de régiments nouveaux, les forteresses n'étaient pas réparées, et l'argent s'accumulait; il est employé à la liquidation.

Les revenus sont au-delà de vingt-sept millions d'écus, y compris la régie, ou environ cent huit millions de notre monnaie. L'armée coûte douze millions et demi d'écus; l'état civil deux millions trois cent mille; la maison du roi, de la reine et des princes, un million deux cent mille; les pen-

sions, cent trente mille. Je ne connais pas en détail toutes les autres dépenses; mais quand on sait, par exemple, que la caisse des légations n'absorbe que soixante-quinze mille écus, et que les suppléments ne vont, l'un portant l'autre, qu'à vingtcinq mille écus (sur quoi je remarquerai que le même objet en Danemarck coûte trois millions d'écus; en Russie, ce pays presque étranger à la plus grande partie de l'Europe, trois cent mille roubles), il est aisé de comprendre que le résultat de l'excédant annuel de la recette sur la dépense est d'environ trois millions et demi d'écus.

Les manufacturiers ont présenté une requête, pour supplier qu'on les avertît si l'on méditait quelques changements dans les priviléges accordés par le feu roi ou ses prédécesseurs, afin qu'ils ne fussent pas exposés à faire des approvisionnements ou à contracter des marchés qu'ils ne pourraient pas remplir. Frédéric-Guillaume a répondu par sa parole d'honneur de ne rien changer encore à cet état de choses.

J'ai déjà dit que le roi a voulu faire ministre M. Welner. On assure que celui-ci a refusé: c'est un coup de maître sous beaucoup de rapports, et il n'y perd rien; car on-vient de lui accorder une augmentation de trois mille écus, afin qu'il ait la même pension que les ministres d'état. Non-seulement le roi est sans confiance pour ceux-ci, mais il affecte de ne jamais leur parler, si ce n'est au comte Finchestein, oncle de la bien-aimée, ou au comte d'Arnim, mêlé dans les négociations du

mariage tant désiré, et trop étranger encore aux affaires pour être soupçonné d'un système. Passer pour en avoir un sera, du moins pendant quelque temps, l'écueil du nouveau Schulenbourg, qui est au reste étayé d'un caractère très-fort et d'une ambition fort ardente pour le nouveau président, à qui l'on cherche déjà des profondeurs de vue que probablement il n'eut jamais; je le crois peu propre à jouer un grand rôle.

Le sieur du Bosc, devenu conseiller des finances et du commerce, voudrait bien aussi entrer en scène. Il a demandé d'être attaché à la régie, et l'a encore obtenu, mais sans aucune augmentation d'égards. Des spéculateurs joignent cet indice à quelques autres pour en conclure quelque diminution dans le crédit de Bishopswerder, son protecteur: cependant le parti des visionnaires ne fait plus que croître et embellir. A dire vrai, la multitude des concurrents pourra nuire aux individus. Un des membres les plus zélés (Drenthal) est arrivé récemment; on n'a plus trouvé de places pour lui chez le roi; mais on l'a mis en attendant chez la princesse Amélie, en qualité de maréchal de cour, avec la promesse de n'être pas oublié à la mort de cette princesse déjà finie.

Un tableau qui peut avancer la connaissance du nouveau souverain est celui des gens distingués à sa cour. Un vieux comte (Lendorf), doux comme Philinte, serviable comme Bonneau, flatteur déhonté, rapporteur infidèle et calomniateur au besoin: un prince écolier (Holsteinbeck), fumant sa

pipe, buvant de l'eau-de-vie, ne sachant jamais ce qu'il dit, disant toujours plus qu'il ne sait, incessamment prêt à courir à l'exercice, à la chasse, à l'église, au bordel, à souper chez un lieutenant, un laquais ou la Bietz: un autre prince (Frédéric de Brunswick) connu par les soins qu'il prit pour déshonorer sa sœur, et surtout son beau-frère auiourd'hui roi; libertin sous celui qu'on disait athée, illuminé sous celui qu'on croit dévot, stipendiaire des loges maçonniques (il en reçoit annuellement six mille écus), déraisonnant par système, et rendant pour les secrets qu'il arrache un amas de demi-confidences, moitié inventées, moitié inutiles : une espèce de capitan insensé (Grothaus) qui a tout vu, tout eu, tout fait, tout connu; ami intime du prince de Galles, favori du roi d'Angleterre, appelé par le congrès pour en être président sous la condition de conquérir le Canada; maître à volonté du Cap de Bonne-Espérance, seul en mesure pour arranger les affaires de la Hollande, auteur. danseur, voltigeur, coureur, agronome, botaniste, médecin, chimiste, et par état lieutenant-colonel prussien avec sept cents écus d'appointements : un ministre (le comte d'Arnim) qui rêve au lieu de penser, sourit au lieu de répondre, discute au lieu de décider, regrette le soir la liberté qu'il a sacrisiée le matin, et voudrait être tout à la fois paresseux dans ses terres et ministre en réputation : un prince régnant (le duc de Weimar) qui se croit de l'esprit, parce qu'il rencontre des rebus; fin, parce qu'il fait semblant d'étouffer des saillies; philosophe, parce qu'il a trois poètes à sa cour; manière de héros, parce qu'il court à bride abattue contre les loups et les sangliers. D'après de pareils favoris, jugez de l'homme.

Voulez-vous apprécier son goût par ses divertissements; Mardi est le grand jour où il a été goûter les plaisirs de l'esprit au spectacle allemand. Il y a reçu en grande pompe un compliment dramatique, qui finit par ces mots: « Que la bonne Providence qui récompense tout, les grandes et bonnes actions, bénisse et conserve notre très-gracieux roi, cet auguste père du peuple; bénisse et conserve toute la maison royale; bénisse et conserve nous tous. Amen. » Le roi a été si vivement enchanté de cette tournure dramatique, qu'il a ajouté mille écus aux cinq mille qu'il donnait à l'entrepreneur, et qu'il lui a fait présent de quatre lustres et de douze glaces pour orner les loges. Des sarcasmes sans nombre sur le théâtre français ont accompagné cette générosité.

Graces militaires: trois cents écus de pension au capitaine Colas, renfermé pendant vingt-huit ans dans la citadelle de Magdebourg; grade de lieutenant-général à M. de Borck, gouverneur du roi, âgé de quatre-vingt-deux ans. Graces de cour: clef de chambellan envoyée à cet extravagant baron de Bagge, qui véritablement a remis cent louis à Bietz, et quarante à celui qui lui a présenté ce don de la munificence royale.

On a insinué à sa majesté qu'elle avait mécontenté la bourgeoisie à son retour de la Prusse; l'armée, depuis le premier jour de son règne; le directoire général, en le rendant nul; sa famille, en étant poli sans confiance; les prêtres, par le projet d'un troisième mariage; les stipendiés, par la suppression de la régie du tabac; la cour, par la confusion ou le retard des états de dépense; et qu'ainsi il serait peut-être imprudent, quant à présent, d'accepter la statue proposée par la ville de Kœnisberg, dans un moment d'effervescence.

Voulez-vous un indice de ce que devient la considération extérieure; Les Polonais ont refusé passage aux chevaux de remonte venant de l'Ukraine : vous imaginez bien que ce refus n'a jamais eu lieu sous Frédéric II.

M. de Hertzberg a prétendu avoir reçu des lettres écrites en France contre lui, par le prince Henri. Il les a montrées au roi, qui n'a rien répondu. J'ai de la peine à croire qu'il n'y ait pas là une fraude quelconque. Je sais à quelles personnes le prince écrit en France, et, indépendamment de toute bonne foi, M. de Hertzberg ne les intéresse assurément pas: quoi qu'il en soit, on murmure que MM. de Hertzberg et de Blumenthal vont obtenir leur retraite; que le dernier sera remplacé par M. de Voss, et le premier, qui s'est cru trop nécessaire pour être pris au mot, par un homme qui étonnera tout le monde. (C'est, à ce qu'on assure, la phrase du roi.) Hertzberg a des connaissances de publiciste et d'archiviste, parce qu'il a une mémoire prodigieuse; il sait un peu d'agriculture pratique; d'ailleurs violent, fougueux, plein de vanité, s'énonçant comme il conçoit, c'est-à-dire avec peine et confusion; désireux, et non capable de faire le bien qui donne de la réputation; vindica f plus que haineux, sujet aux préventions, et même alors aux tours d'adresse pour desservir; sans dignité, sans séduction, sans moyens. Blumenthal est un caissier fidèle, un ministre ignorant, ambitieux par réminiscence, et pour plaire à sa famille, plein de respect pour le trésor, qu'il met fort au-dessus de l'état, et d'indifférence pour le roi, qu'il a plus que négligé lorsqu'il était prince de Prusse.

On a ôté un impôt sur la bière qui rendait cinq cent cinquante mille écus; il sera suppléé, dit-on, par une augmentation sur les vins; mais les vins sont déjà trop chargés, et ne sauraient porter un tel surcroît. Les frais de cette partie de la régie se montent à vingt mille écus; soixante-neuf employés sont congédiés, et gardent leurs appointements jusqu'à ce qu'ils soient replacés.

P. S. Le comte de Tottleben (Saxon), nommé major dans le régiment d'Ebben, y a été précédé par une lettre qui porte qu'on l'y envoie pour apprendre le service. L'équivoque est plus sensible en allemand qu'en français. Le régiment a écrit en corps au roi : « Si c'est pour nous instruire qu'on « nous envoie M. de Tottleben, nous n'avons pas « mérité, et nous n'endurerons pas cette humilia- « tion ; si c'est pour s'instruire, il ne peut pas servir « comme major. » Les uns prétendent que l'affaire est déjà arrangée; les autres qu'elle aura des suites.

Le capitaine Forcade, qui était autrefois un favori du prince de Prusse, ayant été rappelé il y a un mois au souvenir du roi, celui-ci lui a dit: Qu'il m'écrive ce qu'il désire. Forcade a demandé le bonheur d'être à sa suite; le roi a répondu: « Je n'ai « pas besoin d'officiers inutiles; ils ne servent qu'à « faire de la poussière. »

SECOND P. S. Je vous ai envoyé par le dernier courrier quelques combinaisons monétaires sur la Pologne; en voici de plus absurdes encore relativement au Danemarck.

Le Danemarck a adopté, suivant sa loi, le titre de ses monnaies à 11 ½ écu pour le marc fin de Cologne, et paie cependant depuis plusieurs années le marc fin 13 jusqu'à 14 écus; donc il n'existe en Danemarck aucune pièce de monnaie d'argent, et toutes les affaires se traitent en notes de banque, dont la valeur n'est jamais à réaliser.

Lorsque le mal commença à paraître, Schimmelmann voulut y remédier; il fit frapper des écus espèces, dont 9 ¼ pièces contenaient un marc fin, et calcula qu'un écu espèce faisait autant qu'un écu 9 ¾ sous courants lubs; le fait eût été certain si l'argent courant avait existé à 11½ pour marc; comme il ne s'en tronvait point, chacun prenait volontiers les écus espèces à un écu 9 sous courants; mais personne ne voulant donner un écu espèce pour l'écu 9 sous courants, il en résulta que tous ces beaux écus espèces furent fondus.

Actuellement que le mal est très-grand, on veut

répéter cette même opération de la manière suivante : 1° On frappe des écus espèces d'un maro fin 9 ; pièce ; 2° on crée des notes de banque qui doivent représenter les écus espèces, et qui doivent être réalisées en espèces ; 3° on veut fixer par une ordonnance la valeur de ces écus espèces en courants ; et comme on n'a pu se tirer d'affaire au taux de l'écu 9 sous, on a l'intention de hausser le prix.

Si donc le courant actuel du Danemarck, c'està-dire les notes de banque n'ont point de valeur réelle, mais que leur valeur consiste dans la balance de paiement de ce royaume, suivant qu'elle est pour ou contre le Dapemarck, cette opération est aussi absurde que la précédente; car si la banque donne ses espèces contre la valeur idéale du courant, elle se défait de ses écus espèces, lesquels passent au creuset, et l'ancienne confusion demeure telle qu'elle a existé, ou devient peut-être encore plus extravagante par la nouvelle création des notes de banque en espèces, qui ne pourront également pas être réalisées en peu de mois.

TROISIÈME P. S. Le nouvel établissement de la banque d'espèces paraît encore obscur. On veut frapper 1,400,000 écus en espèces pour lesquels l'argent doit être à Altona. Il y a eu de grands débats dans le conseil d'état entre le prince d'Augustembourg et le ministre d'état Rosencrantz; le premier veut que l'espèce soit frappée à Altona, et le dernier en demande la fabrication à Copen-

hague. On dit que le ministre veut pour ce sujet donner sa démission.

Il doit être créé des notes de banque pour la valeur de ces 1,400,000 ccus. Cette banque doit échanger les vieilles notes de banque danoises contre ces nouvelles notes de banque suivant un taux déterminé. Si ce taux, comme il est vraisemblable, se trouve au-dessous du cours de change, ce serait un joli jeu d'acheter actuellement des notes de banque pour les convertir ensuite en espèces.

# LETTRE LV.

Du 12 décembre 1786.

La véritable raison pour laquelle le duc de Weimar est si fêté, c'est qu'il s'est chargé de faire agréer à la reine le mariage de mademoiselle de Voss. La reine en rit, et dit : « On aura mon consentement; mais on ne l'aura pas pour rien, et même il coûtera cher. » En effet, on paie ses dettes, qui passent cent mille écus, et je crois qu'elle ne se bornera pas là. Pendant que le roi de Prusse dirige toutes ses pensées vers ce mariage, il me paraît clair que l'empereur, s'il est capable d'un plan raisonnable, convoite deux femmes, la Bavière et la Silésie; oui, la Silésie! car je ne pense pas que tous les mouvements sur le Danube soient autre chose que le domino de cette mascarade;

mais ce n'est pas là où il commencera. Tout me démontre (et croyez que je commence à connaître cette partie de l'Allemagne) qu'il se tiendra sur la défensive du côté de la Prusse, et la laissera s'épuiser en efforts, tandis qu'il poussera librement du côté de la Bavière: ce n'est probablement qu'après cette immense acquisition qu'il s'occupera des moyens de ravoir la Silésie.

Je dis qu'il poussera sa pointe librement; car, de bonne foi, que ferons-nous? Omettons les cent mille et une raisons d'inaction ou d'impuissance que je pourrais alléguer, et supposons-nous agissants, nous prendrons les Pays-Bas, et lui la Bavière; le Milanais, et lui l'état de Venise. Quoi de tout cela sauvera la Silésie? et bientôt après la puissance prussienne..... Les fautes de tous ses voisins la sauveront. Il croulera, ce grand édifice de féerie; il croulera, ou son gouvernement subira une révolution,

Au reste, le roi paraît fort tranquille sur les futurs contingents. Il fait bâtir près du nouveau Sans-Souci, ou plutôt réparer et meubler une jolie maison qui appartenait autrefois à milord Maréchal. Elle est destinée à mademoiselle de Voss. La princesse de Brunswick a demandé une maison à Postdam; le roi lui donne celle qu'il habitait comme prince royal, et la fait meubler à ses frais. Il est clair que cette princesse moribonde, criblée de la maladie de David et consumée d'ennui, sera la dame d'honneur de mademoiselle de Voss.

D'un autre côté, on a payé les dettes de la reine

douairière, de la reîne régnante, du prince royal devenu roi, de quelques complaisants et complaisantes; et si l'on ajoute à ces sommes les pensions données, les maisons montées, les charges recréées, cela ne laisse pas que d'aller haut. Voilà comme on peut être prodigue sans se montrer généreux! Ajoutez à cet article que le roi a donné à MM. de Blumenthal, de Gaudi et de Heinitz, ministres d'état, chacun un bailliage. C'est une manière de faire un présent d'un millier de louis. A propos du dernier de ces ministres, le roi a répondu à plusieurs employés au département des mines qui se sont plaints de passe-droits, que dorénavant il n'y aura plus de rang d'ancienneté.

Il a terminé l'affaire du duc de Mecklenbourg avec quelques légères modifications. Il a reçu à miracle le général comte de Kalkreuth, celui qui a été l'aide-de-camp et le principal faiseur du prince Henri, qui s'est brouillé avec lui à outrance pour la princesse, et que Frédéric II tenait éloigné pour ne pas trop rompre en visière à son frère. C'est un homme de très-grand mérite et un officier de première ligne; mais l'affectation avec laquelle le roi l'a distingué me paraît dirigée contre son oncle. Peut-être y entre-t-il aussi de l'envie de se raccommoder avec l'armée. Mais si M. de Brülh persiste à prendre non-seulement son grade qui lui est accordé, mais son rang d'ancienneté qui recule tous les généraux, et Moellendorf à la tête, je crois que le mécontentement est irrémédiable. Tout cela est à peu près égal pendant la paix, et

peut-être même cela le serait-il d'içi à un an, à la guerre; mais dans un plus long espace de temps, on recueillera ce qu'on a semé. C'est un étrange calcul que de mécontenter une excellente armée par des faveurs et des distinctions militaires pour une race d'hommes toujours si médiocres à la guerre.... Aussi n'ai-je pas prétendu dire qu'il n'y eût pas quelques officiers braves et intelligents au service de Saxe. Il en est deux fort distingués, par exemple, M. Thielcke, capitaine d'artillerie, que Frédéric a voulu et n'a pas pu attirer en lui offrant une place de lieutenant-colonel et deux mille écus d'appointements; et le comte de Bellegarde, qui passe pour un des plus habilés officiers du monde. Mais ce ne sont pas ceux-là qu'on attire : on n'a consulté jusqu'ici, dans toutes les préférences saxonnes, que le noble mérite du dévouement à · la secte, ou la recommandation de Bishopswerder.

P. S. J'ai oublié de vous dire que M. d'Esterno avait, à ma prière, adressé à M. de Vergennes la proposition d'appeler M. de Lagrange. Il sera bien digne de M. de Calonne de lever les difficultés d'argent que ne manquera pas de faire M. de Brülh.

## LETTRE LVI.

Du 16 décembre 1786.

La faveur du général comte de Kalkreuth continue. C'est un objet d'observation; car si elle est durable, si l'on tire parti de cet homme profondément habile, si on lui destine quelque place importante, le roi n'est donc pas ennemi de l'esprit; il n'est donc pas jaloux de toute réputation; il ne prétend donc pas éloigner tout homme d'un mérite constaté; les visionnaires n'ont donc pas le privilége exclusif de sa faveur et de sa confiance. Toutes ces inductions sont, je erois, au moins prématurées, et, bien que Kalkreuth ait été jusqu'ici le seul officier de l'armée aussi distingué, bien que lui-même en ait conçu des espérances, bien qu'il · soit en première ligne, Moellendorf s'étant mis à la tête des frondeurs, ce que ne lui pardonnera pas le roi, Pritwitz n'étant qu'un soldat brave et inconsidéré, ridicule écho de Moellendorf, Anhalt un insensé, Gaudi à peu près impuissant par sa grosseur, et terni d'ailleurs par son défaut de valeur personnelle, qui avait fait dire à Frédéric II: C'est un bon professeur; mais lorsqu'il faut que les enfants répètent la leçon, il ne s'y trouve jamais; ses autres émules, trop jeunes et trop peu expérimentés pour être ses rivaux; malgré tout cela, dis-je, j'ai peine à croire que le principal ressort des distinctions du roi n'ait pas été l'envie d'humilier le

prince Henri. Du moins je suis lié avec Kalkreuth, que j'ai passablement conquis aux revues de Magdebourg; j'ai lieu de croire que je sais tout ce qui s'est passé entre le roi et lui, et je n'y vois non-seulement rien de concluant, mais rien qui promette beaucoup.

Le roi maintient sa capitation. Elle sera fixée, dit-on, selon le tarif suivant. Un lieutenant-général ou un ministre, ou veuve d'iceux, douze écus ou environ quarante-huit livres de notre monnaie; un général-major ou un conseiller privé, dix écus; un chambellan, ou colonel, huit; un gentilhomme, six; un paysan possessionné dans les bons cantons, trois; un demi-paysan (le paysan possessionné a trente arpents, le demi-paysan, dix), un écu douze gros; dans les contrées pauvres, un paysan, deux écus; le demi-paysan, un. Le café ne paiera désormais qu'un gros la livre, et le tabac autant. Au reste, le directoire général a reçu à cet égard un mémoire si fort de choses, que, bien qu'anonyme, la lecture légale en a été faite; après quoi il a été protocolé pour être envoyé à l'administration du tabac, afin d'en vérifier certains faits. Cette démarche a paru si hardie, que quatre ministres seulement ont signé le protocole, MM. de Hertzberg, Arnim, Heinitz et Schulenbourg de Blumberg.

Les marchands députés de la ville de Kœnigsberg ont écrit que si le sel demeurait entre les mains de la compagnie maritime, il était inutile qu'ils vinssent à Berlin; car ils ne pourraient que porter des doléances, sans savoir que proposer: on assure, en conséquence, que la société maritime perdra le monopole du sel. Cette nouvelle est au moins très-prématurée. C'est un article bien important que celui des sels, et Struensé? qui a employé tout son talent à se l'assurer, y a si parfaitement réussi, qu'il débite jusqu'à cinq milliers de lasts de sel. (Vingt-huit muids font neuf lasts.)

Encore une fois, comment, si l'on ôte à la société maritime ses plus fructueux monopoles, donnera-t-elle le dix pour cent d'un capital de douze cent mille écus? Quand un édifice dont le faîte est si haut et la base si étroite se trouve élevé, il faut, avant que d'en démolir une partie, bien aviser aux étais que l'on s'est ménagés. Au reste, le roi a déclaré qu'il rendrait tout le commerce parfaitement libre, si l'on trouvait une manière de ne lui faire perdre aucun revenu. Ne voilà-t-il pas un plaisant bienfait! Je crois entendre dire à un homme couvert d'ulcères: «Je consens à recouvrer la santé, pourvu que vous ne m'appliquiez aucun remède, et que vous ne m'astreigniez à aucun régime. »

C'est une munificence à peu près pareille que celle qui rendra la liberté aux marchandises de France, en leur faisant payer de gros droits, dont le produit sera appliqué à l'encouragement des manufactures que l'on croira susceptibles de rivaliser avec les étrangers. J'ignore si le roi croit accorder par là un grand bienfait au commerce; mais je sais que d'un bout de l'Europe à l'autre la contrebande est devenue un simple commerce d'assurances, à plus où moins modique prix, selon

les circonstances locales, et qu'ainsi un gros droit équivaut à une prohibition.

Le roi a ordonné un dénombrement de ses sujets, non-seulement pour connaître leur nombre, mais leur âge et leur sexe. C'est probablement sur ce dénombrement que porteront les changements projetés dans le militaire; mais on sait combien dans tous les pays du monde les dénombrements sont fautifs. Une opération tout autrement délicate et qui suppose un plan général et une grande fermeté, c'est celle d'imposer les terres nobles. On commence à en laisser transpirer le projet, et les conseillers provinciaux ont reçu ordre de donner des éclaircissements qui paraissent tendre à ce but; je, croirai à une telle révolution quand je la verrai.

Les faits isolés sont moins importants pour vous que la connaissance intime de celui qui gouverne. Tous les caractères de faiblesse se réunissent à ceux que je vous ai décrits tant de fois. Déjà l'on emploie l'espionnage, on accueille les délateurs, on se courrouce contre les désapprobateurs, on éloigne, on repousse les hommes vrais. Les femmes seules conservent le droit de tout dire. Il y avait dernièrement un concert particulier où assistait derrière un paravent la Henck ou Rietz (vous savez que c'est une seule et même personne). On entend du bruit à la porte; un valet-de-chambre l'entr'ouvre; il y trouve la princesse Frédérique de Prusse et mademoiselle de Voss. La première fait signe de ne rien dire; le valet-de-chambre désobéit; à l'instant le roi se lève, et fait entrer les deux dames. Quelques minutes après on entend assez de bruit derrière le paravent. Le roi paraît embarrassé. Mademoiselle de Voss demande ce que c'est; son royal amant répond: Ce sont mes gens. Cependant les deux dames avaient quitté le jeu de la reine pour cette belle équipée. Le roi en plaisantait le lendemain devant une dame du palais, qui dit: « La chose est vraie, Sire; mais il serait à « désirer qu'elle ne le fût pas. » Un autre lui disait l'autre jour à table: « Mais, Sire, pourquoi donc « ouvre-t-on toutes les lettres à la poste? cela est « très-ridicule et très-odieux. »

On lui disait encore que la comédie allemande, qu'il protége beaucoup, n'était pas bonne: « D'ac- « cord, a-t-il répondu; mais cela vaut mieux qu'un « spectacle français, qui remplirait Berlin de coqui- « nes, et corromprait les mœurs. » Vous conclurez de là sans doute que les comédiennes allemandes sont des Lucrèces, et surtout vous admirerez la morale du protecteur des mœurs, qui va souper dans la maison de son ancienne maîtresse, avec trois femmes, et fait de sa fille une complaisante.

Il ne s'occupe pas plus de politique extérieure que s'il ne pouvait lui survenir aucun orage. Il parle avec éloge de l'empereur; des Français, toujours en ricanant; des Anglais, avec respect. Le fait est que cet homme paraît rien, moins que rien, et j'ai peur qu'on ne s'exagère les diversions qu'on peut faire en sa faveur. Je noterai à ce propos que le duc de Deux-Ponts nous échappe; mais il se resserre à la ligue germanique, qui est telle-

ment exaltée, qu'elle croit en vérité pouvoir se passer de nous. Dieu sait sous l'étendard de quel chef ils ont acquis cette présomption!

Une anecdote dont vous ne sentirez pas toute la force, faute de connaître le pays, est pour moi vraiment prophétique. Le prince Ferdinand a touché les cinquante mille écus qui lui revenaient par le testament du roi, sur une simple ordonnance de Welner, conçue ainsi: « Sa majesté m'a donné ordre de bouche de faire compter à votre altesse royale cinquante mille écus, qui seront payés à elle ou à son ordre, sur cette caisse, à vue de ce mandat. Welner. » Un acquit comptant de cinquante mille écus, signé d'un autre que du roi, est une monstruosité dans l'ordre politique prussien!

Soyez béni si vous faites la banque; car c'est la seule ressource de finance qui ne soit pas horriblement onéreuse; c'est la seule machine à argent qui fera recevoir, au lieu d'emprunter difficilement et chèrement; c'est le seul pilotis sur lequel le ministre des finances puisse, dans les circonstances actuelles, baser son existence. Struensé, qui est plus sur ses étriers que jamais, parce qu'il faut bien qu'il soit le professeur du nouveau ministre, me charge de vous dire que probablement le roi acquerra pour plusieurs millions d'actions, si on veut envoyer à lui Struensé une note sur l'organisation de la banque, d'après laquelle il puisse faire son rapport et sa proposition.

A propos de Struensé, avec qui je suis tous les jours plus lié, il me charge de vous dire que le changement à Paris de la commandite pour l'extraction des piastres fera vigoureusement baisser votre change, et voici son raisonnement pour le prouver.

« Les réprésentations de la banque de Saint-Charles pour conserver les fournitures de la cour sur le pied d'une commission de dix pour cent, ont échoué entièrement. Elle n'a pu les conserver que sur le pied d'une entreprise, et aux conditions proposées par les gremios, c'est-à-dire à un intérêt de six pour cent pour l'avance des fonds.

« Cette même banque vient de changer de commandite à Paris, pour l'extraction des piastres; elle a substitué la maison Lenormand à celle de Lecouteulx. Comme la première ne jouit pas encore d'un crédit aussi étendu que cette dernière, bien des gens prévoient que la banque espagnole sera dans la nécessité d'y verser plus de fonds.

« En attendant, celle-ci s'est trouvée dans une détresse extrême. Voulant liquider ses comptes avec la maison Lecouteulx et d'autres maisons de France, elle avait besoin d'une somme de trois millions de livres de France. Pour y satisfaire, elle s'est adressée au gouvernement, et a réclamé soixante millions de réaux qui lui étaient dus. Celni-ci ayant décliné sous différents prétextes de payer, la banque a déclaré qu'elle se trouvait insolvable, et qu'elle allait rendre sa situation publique. Ce moyen a eu son effet; le gouvernement est venu à son secours, et il a donné des assignations pour vingt millions de réaux, payables chaque année. »

### LETTRE LVII.

Du 19 décembre 1786.

Le spectacle que le prince Henri avait promis de donner les lundis a été enfin représenté hier au soir pour la première fois. Le roi y est venu contre l'attente du prince, et s'y est beaucoup amusé. Je l'ai fort observé, comme vous pouvez le croire. C'est incontestablement la coupe de Circé qu'il faut lui présenter pour le séduire, mais plutôt remplie de bierre que de Tokai. Une remarque assez curieuse, c'est que le prince Henri s'amusait pour son compte personnel, et n'avait pas la plus légère distraction, soit d'attention, soit de politique. Tous les ministres diplomatiques v étaient; mais j'y ai soupé seul d'étranger; et le roi, qui, en tout, le spectacle fini, a été fort guindé, si ce n'est lorsque les gueulées du prince Frédéric de Brunswick lui ont arraché un éclat de rire, m'a fait une mine plus que froide. On l'échauffe sans cesse de propos que l'on me prête, et mes · liaisons les plus simples lui sont présentées comme offensives pour lui. Certes j'en suis tout consolé. Je ne le note que pour décrire au juste et sans charlatanisme mon état de situation.

Il est vrai que M. de Hertzberg a pensé quitter sa place : en voici l'occasion. Il avait annoncé l'arrangement promis au duc de Mecklenbourg, et cependant rien ne s'expédiait. Impatienté, et l'impatience est chez lui toujours brutale, il dit un jour au directoire général : « Messieurs, il faut aller « plus vite; ce n'est pas ainsi que les affaires s'ex- « pédient. Cet état ne peut marcher qu'avec de « l'activité. » On a rendu compte au roi de cette apostrophe véhémente; il a vivement grondé son ministre, qui lui a mis le marché à la main. M. de Blumenthal a raccommodé les choses, dit-on.

A propos du duc de Mecklenbourg, le roi, en recevant ses remerciments sur la restitution de ses bailliages, lui a dit: « Je n'ai fait que mon de-« voir; lisez la devise de mon ordre, suum cuique. » (Les Polonais avaient mis au-dessous, sur le poteau des limites, rapuit. Je doute que Frédéric-Guillaume donne jamais lieu à une pareille épigramme).

Un fait très-remarquable au reste pour l'histoire du cœur humain, c'est qu'à propos de divers retranchements faits à ce duc, sur tout ce qui lui avait été promis, quelqu'un représentant au roi qu'il ne serait pas content, « Eh bien! a dit celui-ci, « il faut lui donner encore le cordon jaune, » et en effet on le lui a donné hier. De ce moment le glorieux duc a trouvé parfaitement bien l'arrangement des bailliages, et c'est en conséquence qu'il a remercié.

Voulez-vous prendre une idée assez juste de la manière de vivre dans ce noble tripot appelé la cour de Berlin; faites quelque attention aux traits suivants, et songez que j'en pourrais accumuler

quatre cents de cette espèce. - La princesse Frédérique de Prusse a dix-neufans; son appartement est ouvert à onze heures du matin. Les ducs de Weimar, de Holstein, de Mecklenbourg, tous libertins mal élevés, y entrent et en sortent deux ou trois fois dans la matinée. - Le duc de Mecklenbourg racontait je ne sais quoi au roi. Le prince de Brunswick marche assez gauchement sur le pied à un témoin, pour lui faire apercevoir ce qu'il croyait ridicule. Le duc s'interrompt : « Je crois, monsieur, que vous vous moquez de moi,» et il continue son discours au roi; puis il s'interrompt encore: «Je reconnais, monsieur, depuis long-temps votre langue de vipère. Dites devant moi ce que vous avez à dire de moi, je répondrai.» Autres propos interrompus, puis: « Lorsque je serai parti, Sire, le prince m'habillera joliment. Je prie votre majesté de se rappeler de ce qu'elle vient d'entendre. » Ce même prince Frédéric est, comme je vous l'ai tant-répété, un chef d'illuminés. Il en disait des horreurs au baron de Knyphausen. « Mais, monseigneur, lui répond celui-ci, vous passez pour le pape de cette église. - Cela est faux. - J'ai trop bonne opinion de votre altesse, pour la croire d'une secte qu'elle désavoue: ainsi je lui promets de dire partout qu'elle méprise trop les illuminés pour en être, et cela rétablira sa réputation....» Le prince bat la campagne, et détourne les chiens. — Un courtisan, un grand maréchal d'une cour demande une place promise à cinq aspirants; je lui dis : « Mais si l'on a des engagements? - Cela ne fait rien aujourd'hui, reprend-il gravement; on commence depuis un mois à ne plus tenir les paroles données. » M. Welner, véritable auteur de la disgrace de M. de Schulenbourg, va le voir, le plaint, et lui dit: « Vous avez trop de mérite pour n'avoir pas beaucoup d'ennemis. - Moi, monsieur, dit l'ex-ministre, je ne m'en connais que trois: le prince Frédéric, parce que je n'ai pas voulu placer son chasseur; M. de Bishopswerder, parce que j'ai renvoyé un de ses protégés; ét vous, je ne sais pourquoi.... » Welner se met à pleurer, et lui jure que la calomnie s'acharne contre lui de toutes parts. « Les pleurs, lui dit M. de Schulenbourg, ne conviennent pas entre hommes, et je ne puis vous en remercier...» En un mot, tout est descendu au petit, comme tout était monté au grand.

On assure que l'on rend la liberté du commerce du sel et de la cire aux marchands de Prusse: je ne puis pas vérifier ce fait aujourd'hui; Struensé sera trop occupé pour son courrier; mais si cela est, la société maritime, qui perd en même temps le café, le tabac et probablement le bois, ne peut pas soutenir plus long-temps un fardeau de dixhuit pour cent au moins, qu'aucun commerce suivi ne donne, et que M. de Schulenbourg n'a probablement soulevé lui-même avec des privilèges exclusifs si fructueux, qu'en brouillant les caisses; de sorte que les bénéfices d'un objet couvraient le déficit de l'autre.

Quant aux manufactures de soie, que l'on parle

de jeter à bas, je n'y vois pas le plus léger inconvénient. La gratification annuelle de quarante mille rixdalers (ou cent cinquante mille livres) répandue sur les entrepreneurs de Berlin, jointe à la prohibition des marchandises étrangères, ne leur suffira jamais pour soutenir la concurrence; et, comme je vous l'ai expliqué ailleurs, les manufacturiers eux-mêmes font la contrebande, laquelle fournit plus d'un tiers des étoffes consommées même dans le pays; car il est aisé de comprendre qu'on préfère les étoffes plus belles, moins claires et meilleures, à celles que le monopole veut contraindre d'acheter. Ce n'est pas que les matières premières coûtent plus cher au Berlinois qu'au Lyonnais : il les tire de la même source, et ne paie point le six pour cent d'entrée auquel le Lyonnais est assujetti. D'un autre côté l'ouvrier allemand travaille avec plus d'attention que l'ouvrier français, et sa main d'œuvre n'est guère plus chère que celle du Lyonnais : celui-ci reçoit seize sous de façon pour une aune de taffetas, et celui-là dixsept sous six deniers pour une pareille longueur de même étoffe, ce qui fait à peine un et demi pour cent sur le prix de l'étoffe évaluée à cinq livres l'aune de Erance. Le manufacturier de Berlin a de plus, par une foule de combinaisons locales de commerce que j'ai sévèrement calculées, un avantage de trente pour cent sur le manufacturier de Lyon; à la foire de Francfort-sur-l'Oder; et cependant il ne peut soutenir la concurrence, soit par la faute du gonvernement, soit par celle de l'ouvrier indigène ou de l'entrepreneur ignorant. A quoi donc servent ces ateliers ruineux? car enfin il n'y a pas moins de mille six cent cinquante métiers, tant à Berlin qu'à Postdam, Francfort et Keepnick: mais il s'en faut bien que le produit de ces métiers équivaille au produit d'un même nombre de métiers à Lyon. Un ouvrier berlinois fait tout au plus annuellement, les deux tiers de l'ouvrage que fait l'ouvrier lyonnais. Sur ces 1650 métiers, on peut en compter environ 1200 de taffetas, étoffes brochées, velours, etc.; le reste appartient aux fabriques de gazes, qui produisent annuellement environ 980,000 aunes de Berlin (L'aune de France est un trois quarts de celle de Berlin.) Les 1200 métiers d'étoffes ne produisent environ que 960,000 aunes, ce qui fait en tout 1,940,000 aunes. Tous les métiers réunis consomment environ 114,000 livres de soie grège à 16 onces la livre. (Vous savez que 76,000 livres pesant d'étoffes emportent (14,000 livres pesant de soie brute.) Il se fabrique encore à Berlin 28,000 paires de bas de soie, ce qui consomme environ 5,000 livres de soie grège. C'est principalement à fabriquer des bas qu'on emploie la soie du pays, qui est réellement d'une qualité supérieure à celle du Levant; mais dans les états prussiens on connaît si peu l'art de la filer, qu'elle ne peut être employée que difficilement dans les étoffes : au reste les fabricants de bas s'en servent avec d'autant plus d'avantage, qu'étant à bon marché, et d'une qualité forte, elle forme des bas qui méritent la présérence sur ceux de Nîmes et de Lyon, attendu que dans ces villes on ne se sert que de soie de rebut pour cet objet. On fait annuellement dans les états prussiens de hait à douze mille livres de soie; et il s'y trouve assez de mûriers pour en faire trente mille livres. Il n'y a pas là de quoi établir une concurrence redoutable au roi de Sardaigne.

La commission à écrit à de Launay qu'elle n'avait plus rien à lui demander; en conséquence il s'est adressé au roi pour avoir la permission de partir, et le roi lui a répondu: «Je vous ai dit de demeurer « ici jusqu'à la fin de la commission.» Il y a là de part ou d'autre astuce ou tyrannie.

# LETTRE LVIII.

Du 23 décembre 1786.

Mademoiselle Hencke ou madame Rietz, comme on voudra la nommer, a demandé au roi de vou-loir bien enfin fixer son sort, et de lui donner une terre où elle pût se retirer. Le roi lui a offert une maison de campagne à quelques lieues de Postdam: refus décidé de la belle; et le roi à son tour ne veut pas entendre parler de la terre. Il est difficile de dire quel incident produira ce conflit de cupidité et d'avarice. En attendant, la pastorale continue dans toute sa force; on a donné plusieurs fois *Inès de Castro* au théâtre allemand (d'après la pièce anglaise, et non d'après la nôtre).

Au quatrième acte le prince répète avec ardeur tous les serments de fidélité à la dame d'honneur: c'est à chaque représentation le moment qu'a choisi la reine pour quitter le spectacle. Est-ce l'effet du hasard? est-ce intention marquée? c'est ce qu'on ne peut déterminer d'après le caractère turbulent et versatile, mais non pas très-faible, de cette princesse.

Lorsque son beau-frère, le duc de Weimar, est arrivé, le roi lui a fait l'accueil le plus gracieux, et peu à peu il se refroidit jusqu'à la glace. On conjecture qu'il a mis de la tiédeur ou de la maladresse dans sa négociation avec la reine au sujet du mariage, lequel, au reste, n'est rien moins que décidé. On achète à Postdam deux maisons de particuliers; on les meuble avec toute sorte de magnificence. A quoi bon, si l'on doit épouser? ne peut-on pas loger sa femme dans son château? Notez, à propos de ces arrangements, que le roi envoie en France un sieur Paris, son valet de chambre, pour y payer ses dettes, et y faire les emplettes nécessaires à ces maisons nouvellement acquises et consacrées à l'amour.

Au reste, la famille de mademoiselle de Voss, qui la pressait il y a quatre mois de partir, et d'aller épouser, en Silésie, un gentilhomme qui la demandait, est aujourd'hui la première à dire que l'hymen royal projeté serait ridicule, et même absurde: en effet, les suites peuvent en être fort dangereuses; car si le dégoût succédait à la jouissance (ce qui s'est vu quelquefois), mademoiselle

de Voss partirait avec une pension; au lieu que, dans sa qualité de favorite, elle peut faire rapidement sa fortune, celle de sa famille, et du bien à ses créatures.

Quoi qu'il en soit, c'est à projeter des bergeries pour le séjour de Postdam que se passe le temps, et l'on pourrait adresser, sinon comme la Hire à Charles VII, ces mots: « Je dis, Sire, qu'il est « impossible de perdre un royaume plus gaîment;» du moins ceux-ci : « Il est impossible de le risquer « plus tendrement.» Mais, quelque tranquillité qu'on affecte, il est des démarches et des projets qui, sans alarmer, car le roi certainement est valeureux, occupent. Le voyage de l'empereur à Cherson, la déclaration très-brusque et-très-formelle de la Russie à la ville de Dantzig, le camp de quatre-vingt mille hommes projeté en Bohème pour amuser le roi de Naples, sont au moins des objets de distraction, si ce n'est d'observation; on doute d'ailleurs que l'impératrice aille en Crimée, Potemkin ne voulant pas la rendre témoin de l'incroyable misère du peuple et de l'armée, dans ce jardin nouvellement acquis.

Le découragement du ministère de Berlin va toujours en croissant. Depuis deux mois le roi n'a pas travaillé avec un seul ministre : cela augmente leur torpeur et leur pusillanimité. La décadence de M. de Hertzberg s'achemine, et celle de M. de Werder commence. Le roi s'étourdit sur tout cela; jamais on ne porta plus loin la manie de régner par soi-même sans rien faire. On parle de substituer une taxe sur les maisons à la capitation; je commence à croire que ni l'un ni l'autre de ces impôts n'aura lieu: on veut se rétracter avec honneur, s'il est possible, et les avis des présidents de provinces en fourniront le prétexte. Il est d'autant plus extraordinaire que l'on se soit acharné à cette capitation, que sous le roi Frédéric-Guillaume I<sup>es</sup> on en fit l'essai, et qu'il fallut y renoncer dès la seconde année.

L'armée prussienne fait une nouvelle acquisition, dans le genre de celles dont on l'enrichit depuis quatre mois : c'est le prince Eugene de Wurtemberg. Il a commencé par un libertinage excessif; il s'est distingué ensuite dans le métier de caporal schlag, et en portant la sévérité de la discipline jusqu'à la férocité. Tout cela ne lui faisait pas une grande réputation : il fut à Paris, et se précipita dans le baquet de Mesmer, professa ensuite le somnambulisme, et continua par une pratique suivie des accouchements. Ces différentes mascarades accompagnaient et couvraient le véritable objet de son ambition et de sa ferveur, qui est d'accréditer la secte des illuminés, dont il est un des chefs les plus enthousiastes. On vient de lui donner un régiment qui le rapproche de Berlin. Sa fortune ne lui permet pas d'y vivre tout-à-fait; mais sa position lui permettra d'y faire des courses, et il sera utile aux pères de la nouvelle église. Ardent, singulier, actif, il parle comme une pythonisse; il entraîne par une élocution forte et extatique; des yeux quelquefois hagards, toujours enflammés, une physionomie profondément émue; c'est en un mot un de ces hommes que les hypocrites et les jongleurs mettent en avant avec succès.

23 à midi.

Je viens d'avoir une conversation très à fond et presque sentimentale avec le prince Henri......

Il en est au découragement le plus complet, soit pour lui, soit pour son pays. Il m'a confirmé tout ce que je vous ai mandé, tout ce que je vous mande. Torpeur dans les opérations, tristesse à la cour, stupéfaction des ministres, mécontentement universel. On projette peu; l'on exécute moins encore. Quand en dit que les affaires languissent, on donne gravement pour raison que le roi est amoureux, et que la vigueur de l'administration tient à la faiblesse de mademoiselle de Voss; qu'il est bien ridicule de suspendre ainsi les affaires de tout un royaume, etc., etc.

Le directoire général, qui devrait être un conseil d'état, n'est qu'un bureau d'expéditionnaires pour le courant. Si les ministres font une proposition, on ne leur répond pas; s'ils représentent, on leur donne des dégoûts. Ce qu'ils devraient faire est si loin de ce qu'ils font, que l'avilissement de leur dignité occasionne des réflexions désagréables. Jamais on ne produisit plus vite une opinion publique que Frédéric-Guillaume, dans un pays où il paraissait n'en pas exister le germe. Le prince Henri ne voit nul remède aux vices de l'intérieur;

mais il n'est pas inquiet pour le dehors; parce que le roi est aujourd'hui tout - à - fait décidé pour la France, et plus encore sans confiance pour les fauteurs du parti anglais.... Prenez bien garde que ceci est la version du prince, à laquelle au reste je ne suis pas éloigné de croire, si nous ne gâtons pas nos propres chances.

Au reste, ce que les papiers publics annoncent des voyages du prince Henri est sans fondement. Quelques velléités pour Spa et la France; hul projet arrêté. Une espérance vague qui ne peut mourir, malgré les coups qu'on lui porte, le retiendra à Reinsberg; les années se succèderont; le moment du repos viendra; l'habitude l'enchaînera dans son glacial château, qu'il vient d'augmenter et de rendre plus commode. Jeignez à ces différentes causes un caractère nul, une volonté instable comme les nuages, des incommodités fréquentes, et une chaleur d'imagination qui l'épuise. Ce qu'on désire sans succès tourmente plus que ce qu'on exécute avec peine.

On va nommer un second ministre en Silésie. Un seul est une espèce de vice-roi; il est dangereux, dit-on, de voir par les yeux d'un seul. Divide et impera. C'est encore à cela qu'ils en sont en politique.

Le prince Frédéric de Brunswick intrigue prodigieusement contre le prince Henri et le duc son frère; on ne sait ce qu'il veut; mais il veut, et cela lui donne une certaine importance envers cette tourbe si nombreuse qui ne conçoit pas qu'un prince méprisable l'est plus qu'un autre homme. Il ne peut être ni durablement utile, ni le moins du monde soit agréable soit estimable; mais, dans telle circonstance donnée, il pourrait être un espion nécessaire.

#### LETTRE LIX.

Berlin, 26 décembre 1786.

On parle d'une grande promotion, dans laquelle seront compris le prince Henri et le duc de Brunswick, comme feld-maréchaux; mais le premier dit qu'il ne veut pas être feld-maréchal. Il s'est toujours opposé à ce que le duc le fût sous Frédéric II, qui ne voulait pas conférer ce grade aux princes de son sang. Cette alternative de hauteur et de vanité, aidée même de sa ridicule comédie, ne le mènera pas loin. Il compte partir au mois de septembre pour les eaux de Spa, visiter ensuite nos provinces méridionales, et de là se réndre à Paris, où il passera l'hiver. Tels sont ses projets actuels, et c'est une assez grande probabilité qu'il ne fera rien de tout cela.

Le roi a déclaré qu'il ne placerait personne qui eût déjà des fonctions chez les princes. C'est là probablement ce qui a fait sortir le comte Nostitz de chez le prince Henri. Ce comte est une espèce fort étrange.

D'abord envoyé en Suède, où il se fit le chef de quelques ministres du second ordre, mécontent des lois sévères de l'étiquette, il vécut maussadement dans une place qu'il exerça sans talents. A son retour il se fit nommer l'un des gentilshommes pour accompagner le prince royal en Russie, et oublia de demander son agrément. On le regarda comme un surveillant incommode; on le produisit avec économie; de là humeur, plaintes, murmures. Le feu roi l'envoya en Espagne, où il acheva de dissiper son bien. Les négociants d'Embden et de Kænigsberg demandent que les Espagnols diminuent les droits sur je ne sais quelles marchandises. Le comte Nostitz sollicite, négocie, et bientôt écrit « que le nouveau tarif est tout à l'avantage des su-« jets prussiens. » Le roi fait remercier la cour d'Espagne. Heureusement le comte Finchestein, qui n'avait pas reçu le tarif, suspend les remerciments. Le tarif arrive. Les négociants prussiens étaient plus chargés qu'auparavant. Fureur du roi, rappel subit de Nostitz; il arrive à Berlin sans son bien, qu'il avait dissipé, sans sa considération, qu'il avait perdue, sans espoir pour l'avenir. Le prince Henri le recueille dans son palais, asile ouvert à tous les mécontents; il y reste dix-huit mois, et s'y montre ce qu'il avait été partout ailleurs: esprit de travers, immoral, plein de disgraces, ne sachant point écrire, ne voulant point lire; vain comme un sot, colère comme un dindon, étranger à toute espèce de place, parce qu'il n'a ni principes, ni séduction, ni lumières. Tel que le voilà, cet insivide

mortel, véritable héros de la Dunciade, sera nommé dans quelques jours ministre pour l'électorat de Hanovre. On dit, pour excuser ce choix bizarre, qu'il n'y a rien à faire dans ce poste; mais pourquoi envoyer un homme là où il n'y a rien à faire?

Madame Rietz, celle des maîtresses qui a résisté le mieux à l'inconstance des hommes et aux intrigues de la garde - robe, a demandé modestement au roi le margraviat de Schwedt pour retraite, et quatre gentilshommes pour faire voyager son fils, comme un fils de souverain. Cette hardiesse n'a pas déplu au roi, qui avait été blessé de la demande d'une terre. Il a trouvé sans doute qu'on le respectait beaucoup, puisqu'on lui faisait des propositions si honorables.

Ses anciens amis ne peuvent plus obtenir une minute d'audience; les portes sont d'airain pour eux. Mais un comédien appelé Marron, maintenant aubergiste à Verviers, est venu solliciter sa protection. Il a choisi le moment où le roi montait en voiture. Sa majesté lui a dit: Plus tard, plus tard. Il attend; le roi revient, le fait monter dans ses appartements, cause avec lui un quart d'heure, prend sa requête, et lui promet ce qu'il demande... Non, jamais, jamais le goût des petites gens ne s'émoussera, et les valets feront tout. Aussi donne-t-on publiquement à Welner le sobriquet de vice-roi, ou de petit roi.

Le véritable a écrit au général de la gendarmerie (de Pritwick) que plusieurs de ses officiers jouaient les jeux de hasard; que ces jeux étaient défendus; qu'il renouvelait les défenses, sous peine, la première fois, d'aller à la forteresse; la seconde, d'être cassés. L'avis et la menace étaient pour le général lui-même, qui a perdu beaucoup d'argent avec le duc de Mecklenbourg.

On assure que le duc de Brunswick sera ici du 8 au 15 janvier. Mais Archimède lui-même demandait un point d'appui, et je n'en vois à Berlin d'aucune espèce. On y a des velléités, et pas une volonté, et les velléités mêmes y sont incohérentes, contradictoires, précipitées. On n'y sait pas, on n'y saura pas délier un chaînon après l'autre, ni surtout mettre la cognée au pied de l'arbre parasite et vorace; car c'est l'agriculture qu'il faut encourager, surtout dès que l'on renonce à pressurer le commerce, dont l'oppression a jusqu'ici fait venir de l'or, grace à la situation des états prussiens: et comment encourager l'agriculture dans un pays où la moitié des paysans est attachée à la glèbe, comme en Poméranie, en Prusse et ailleurs?

Une grande opération serait de diviser les domaines royaux en petites fermes, comme ont fait en Angleterre depuis si long-temps les seigneurs terriers. Ce sont là de ces choses qui importent beaucoup plus que tous les réglements de commerce; mais il y a tant d'intéressés au contraire et une si forte habitude de servage, qu'il faudrait des têtes, une énergie et une suite dont je ne vois pas même le germe ici, pour essayer de ce régime. Il y faudrait aussi plus de lumières qu'il n'y en aura de long-temps pour croire qu'il n'y a point de ville,

point de province qui ne consentit de grand cœur. à payer au roi beaucoup plus que ce qu'il en retire de revenu net, s'il voulait la laisser se cotiser pour cet effet, en surveillant pourtant toujours la manière dont se ferait cette cotisation, pour que les magistrats et la noblesse n'opprimassent pas le peuple, et qu'alors tous les sujets gagneraient les trois quarts des frais de perception et l'affranchissement de toutes les gênes indignes que la législation fiscale d'à présent leur impose. Encore faut-il bien penser que ce n'est pas ici comme chez nous, où le fonds, la masse de la richesse nationale est si grande, graces à l'excellence du sol et du climat, à la correspondance des parties, etc., etc., qu'on peut faucher d'aussi près que l'on veut, pourvu que l'on ne fasse pas des fourneaux pour brûler la terre; qu'il ne faut que diminuer les frais de perception; qu'aucun autre allégement n'est nécessaire; que même on peut prodigieusement imposer encore, pourvu que l'on impose bien.... Ici, et sauf deux ou trois provinces au plus, la base est si étroite, le sol si infécond, si noyé, si avarié, que c'est à l'autorité tutélaire à faire la plus grande partie de tout ce qui peut réconcilier la nature avec cet enfant disgracié: il n'y a pas jusqu'à la division des domaines, cette opération si féconde en ressources de tout genre, qui exigerait les plus fortes avances; car les ateliers de l'agriculture sont peut-être ceux de tous à qui les bras suffisent le moins : indépendamment de ce grand point de vue, la force militaire, qu'il faut considérer ici, où l'on n'a pas

des Pyrénées, des Alpes, des fleuves, des mers pour remparts, et où avec six millions de sujets on veut et on doit à un certain point avoir deux cent mille hommes armés. Or il n'y a plus à la guerre que le courage de l'obéissance, et l'obéissance est une idée innée chez le paysan serf; de sorte que la plus grande force de cette armée est peut-être que le lien féodal concourt avec le lien militaire. Indépendamment de cette considération vaste, que je développerai ailleurs, ce n'est donc pas le tout que de faire comme tel ou tel seigneur russe et polonais, et de dire: « Je vous affran-«'chis; » car les serfs diraient ici comme là : « Grand « merci de votre affranchissement, nous n'en vou-« lons pas, » ou même de leur distribuer des terres gratuitement; car ils diraient: «Que voulez-vous « que nous en fassions? » On ne peut établir des propriétaires et des propriétés que par des avances, et des avances coûtent; et puisqu'il y a si peu de gouvernements qui sachent semer pour recueillir, celui-ci ne commencera pas. Il ne paraît pas probable que l'aurore de la saine économie politique luise ici.

Il est à peu près public maintenant que M. le comte d'Esterno part au mois d'avril pour la France. Je laisse à votre délicatesse et à votre justice à prononcer si je puis rester ici le surveillant d'un chargé d'affaires. On pourrait m'en donner en son absence les fonctions, que je n'accepterais assurément pas sous un ministre par intérim, et cela n'exigerait même que la simple précaution d'accré-

diter secrètement; mais comme on ne le fera pas, vous sentez que c'est une nouvelle et très-forte raison pour partir vers ce temps-là. Ils se connaissent mal en hommes, ceux qui voudraient ne faire de moi qu'un nouvelliste, et surtout ceux qui espèreraient m'y faire consentir tacitement ou non.

P. S. Le comte de Masanne, ferveut illuminé, est grand-maître de la maison de la reine. Welner a soupé avant-hier avec elle à la place d'honneur, c'est-à-dire vis-à-vis d'elle. S'il se livre aux désirs de cette indécente vanité, il sera bientôt perdu.

### LETTRE LX.

Du 30 décembre 1786.

La journée d'hier est mémorable pour un observateur. Le comte de Brülh, étranger catholique, prenant son rang dans l'armée prussienne, a été installé dans sa place de gouverneur, et la capitation a été lutimée. Cette capitation, si hautement respuée, maintenue avec tant d'opiniâtreté, démontrée vicieuse dans le principe, impossible dans l'exécution, stérile dans le produit, annonce tout à la fois la honteuse nullité du directoire général qui s'y est opposé hautement, et le souverain crédit d'un subalterne qui a résisté à ses chefs. Comment supposer que le roi a été trompé sur l'opinion publique dans une opération si univer-

selfement blamée? Comment l'excuser, puisque ses ministres mêmes l'ont averti qu'il allait éloigner, peut-être pour jamais, dès les premiers mois de son avénement, le titre de Bien-Aimé, qu'il a tant désiré? Voilà tout au moins la douteuse aurore d'un règne nébuleux!

La reine n'est pas contente de ce choix de M. de Brülh. Elle ne l'est pas davantage de l'économie de sa maison; aussi recommence-t-elle à refaire des dettes. Elle n'a, pour toutes ses dépenses quelconques, que cinquante et un mille écus. Il est difficile qu'avec une somme aussi modique elle concilie ses besoins réels, ses goûts généreux et ses nombreux caprices. Ses yeux, fermés sur les amours du roi, sont ouverts sur le désordre de son intérieur. Avant-hier il n'y avait point de bois pour les cheminées de ses appartements. L'intendant de sa maison pria celui de la maison du roi de venir à son secours. Le dernier s'excusa sur la petite quantité qui lui en restait. D'où vient cet indécent désordre? De ce que l'état de consommation arrêté par le feu roi suppose la reine et ses enfants à Postdam. Depuis sa mort personne n'a pensé au supplément nécessaire. Ces anecdotes, si futiles en elles-mêmes, prouvent à quel point est portée la nonchalance et le défaut de combinaison.

On attendait le comte de Brulh pour monter la maison des princes. Comme il est criblé de dettes, et ruiné en sa qualité de noble saxon, il a fallu que le roi fit payer une somme de vingt mille écus à Dresde, pour satisfaire à ses dettes criardes. On

est fort partagé sur son compte. La seule chose dont on convienne unanimement, c'est qu'il est du troupeau des élus (visionnaires), et qu'il joue trèsbien du violon. Ceux qui l'ont connu il y a quinze ans s'extasient sur son amabilité. Ceux qui le connaissent de plus fraîche date se taisent. Ceux qui ne le connaissent point du tout disent que c'est le plus aimable des hommes. Son élève sourit quand on le vante.... Au reste, c'est, assure-t-on, le grand-duc de Russie qui l'a donné, et qui compte lè prendre aussitôt qu'il pourra.

Le prince royal vaudra bientôt la peine d'être observé. Ce n'est pas seulement parce que son grand-oncle a tiré son horoscope dans ces termes: Il me recommencera; car il ne voulait peut-être que signaler son mépris pour le roi actuel. C'est par tout ce qu'on annonce en lui du caractère beau, mais disgracieux; gauche, mais doué de physionomie; impoli, mais vrai: il demande le pourquoi de tout; il ne se rend jamais qu'à un pourquoi raisonnable; il est dur et tenace jusqu'à la férocité; et cependant il n'est pas incapable d'affection et de sensibilité. Il sait déjà estimer et mépriser. Son dédain pour son père tient de la haine, et il le dissimule assez peu. Sa vénération pour le feu roi tient de l'idolâtrie, et il l'affiche: peut-être ce jeune homme a-t-il de grandes destinées; et quand il serait le pivot de quelque révolution mémorable, les hommes qui voient de loin n'en seraient pas surpris.

De Launay part enfin, et je crois, graces uni-

quement à la peur qu'ont les ministres, ou plutôt Welner, que le roi, dans un moment d'ennui ou d'embarras, ne le reprenne. On ne lui a donné son congé qu'à condition qu'il abandonnerait vingtcinq mille écus d'arrérages qui lui sont dus sur son traitement. C'est une escroquerie honteuse. On exige son serment qu'il n'emporte aucuns papiers relatifs à l'état. C'est là de la pitoyable faiblesse; car que vaut un tel serment? Il peut vous donner des notes utiles ou plutôt curieuses; cet homme est d'ailleurs rien, moins que rien; il ne se doute pas des éléments de son métier; il a l'élocution embrouillée, les idées confuses; en un mot, il ne pouvait jouer un rôle que dans un pays où il n'avait ni juges ni rivaux. Ce n'est pas au reste un homme méchant, comme on le dit; c'est un homme très-faible et très-vain; voilà tout. Il a fait le métier de bourreau, sans doute; quel financier ne le fait pas? Mais où est la justice de demander compte des tortures que le bourreau a exercées en vertu des arrêts dont il était l'exécuteur?

Il vous prédira des deficit dans les revenus, et il n'aura pas tort; mais ce qu'il ne vous dira pas peut-être, et ce que je crois très-vrai, c'est que les principes d'économie, conservateurs de ce pays, sont déjà sensiblement altérés. Le service est plus cher, les maisons des princes plus nombreuses, l'écurie mieux montée, les pensions plus multipliées, les arrangements plus coûteux, les appointements des ministres étrangers à peu près doublés, les mœurs plus élégantes, etc. La plupart de ces

dépenses étaient nécessaires. Le mal est qu'on ne songe pas à augmenter en proportion le revenu, par les moyens lents, mais vraiment productifs, et qu'on paraît ne pas tabler sur les deficit, ce qui fera en dernière analyse un mécompte immense; de sorte que, sans guerre, un long règne qui suivrait le régime actuel pourrait venir à bout du trésor. Ce n'est point une prodigalité fastueuse qui exciterait des murmures, et contrasterait avec l'avarice personnelle du roi, que l'on doit craindre. C'est un écoulement insensible, mais continuel. Jusqu'ici le mal est peu considérable, et ne frappe personne sans doute; mais je commence à avoir l'ensemble du pays dans la tête, et je vois cela plus distinctement que je ne le puis dire.

Le feu roi était dans l'usage de donner tous les ans, le 24 décembre, des présents à ses frères et sœurs: cela formait en masse une somme d'à peu près vingt mille écus; le roi neveu les a supprimés. Une habitude de quarante ans avait accoutumé les oncles à considérer ces dons gratuits comme une rente; ils ne s'attendaient pas à donner les premiers l'exemple de l'économie, ou plutôt à en servir. Au reste, fidèle à sa manière de faire des présents, le roi a gratifié du cordon jaune le duc de Courlande. Il est difficile de prostituer plus indignement son ordre.

A cette lésinerie du métal, à cette prostitution de la monnaie morale, on peut opposer des exemples d'une facilité assez prodigue. La maison du juif Éphraim avait fait payer à Constantinople deux cent mille écus pour le compte du roi, pendant la guerre de sept ans. Cet argent était destiné à corrompre quelques Turcs, et le but fut manqué. Frédéric II a toujours remis le paiement de cette somme. Son successeur l'a fait rembourser hier aux héritiers d'Éphraïm.

Un sellier, créancier de cinquante ans du feu roi, qui n'a jamais voulu payer ses dettes de prince royal, demande au roi actuel une somme de trois mille écus. Il met au bas de la requête: Payez à l'instant à six pour cent.

Le duc de Holsteinbeck va enfin à Kænigsberg commander un bataillon de grenadiers. J'ai peint ailleurs ce prince insignifiant, qui sera jeune homme à soixante ans, et ne fera jamais ni mal aux ennemis de l'état ni bien à ses amis particuliers.

## LETTRE LXI.

Du 1er janvier 1787.

Le roi vient de donner son ordre à quatre de ses sujets: l'un est le garde de son trésor (M. de Blumenthal), ministre fidèle, mais obtus; l'autre est son grand écuyer (M. de Schwerin), plat bouffon sous le feu roi, homme nul toute sa vie, brouillon, inepte, auquel on a commencé, sous le nouveau règne, par ôter le soin des écuries; le troisième est son gouverneur, âgé de quatre-vingts

ans; éloigné depuis dix-huit, sans talents, sans services, sans dignité, sans estime pour son élève; et c'est peut-être la première marque d'un sens droit qu'il ait donnée; le dernier, qui n'est pas encore déclaré, est le comte de Brüh, récompensé ainsi par des décorations à la suite de dons plus effectifs, avant d'être entré en exercice. Quelle prostitution d'honneurs! quelle prostitution, dis-je, car la prodigalité seule est une prostitution!

Parmi les autres graces, on distingue un prêtre visionnaire, prédicant effronté, couché sur l'état des gratifications pour deux mille écus; le baron de Boden, renvoyé de Cassel, espion de police à Paris, connu à Berlin pour voleur, filou, faussaire, capable de tout, excepté de ce qui est honnête, et dont le roi lui-même a dit: C'est un coquin, décoré de la clef de chambellan; des pensions sans nombre à des êtres obscurs ou infames; les académiciens Welner et Moulinès nommés directeurs des finances de l'académie..... Toutes ces faveurs annoncent un prince sans tact, sans délicatesse, sans estime de lui-même ni de ses dons, sans soin de sa gloire, sans égard pour l'opinion, aussi propre à décourager ceux qui sont quelque chose qu'à enhardir ceux qui ne sont rien ou pis que rien.

Le mépris public est le digne salaire de toutes ces œuvres. Il point tous les jours davantage. On n'en est déjà plus à cette espèce de stupeur qui le précède. On était d'abord étonné de voir le roi fidèle à la comédie, fidèle au concert, fidèle à son ancienne maîtresse, fidèle à la nouvelle, trouvant

des heures pour voir des estampes, des meubles, des boutiques de marchands, pour jouer du violoncelle, pour s'instruire des tracasseries des dames du palais, et cherchant des minutes pour écouter les ministres qui agitent sous ses yeux les intérêts de l'état. Maintenant on s'étonne si quelque sottise d'un genre neuf, ou quelque péché d'habitude n'a pas consumé une de ses journées.

Aujourd'hui ont paru les nouveaux uniformes inventés par le roi. Cet enfantillage militaire, préparé pour le jour où les hommes ont le ridicule usage de se donner en spectacle, confirme l'opinion que le souverain qui y attache tant d'importance a ce genre d'esprit qui fait croire que les parades sont quelque chose. Le cœur vaut-il mieux que l'esprit? on commence à en douter.

Le comte Alexandre de Wartensleben, ancien favori du roi actuel, mis pour lui à Spandaw, appelé du fond de la Prusse à Berlin pour commander les gardes, vient d'être placé à la tête d'un régiment à Brandebourg, et perd à cet arrangement cent louis de pension que lui faisait le roi étant prince royal. Cet officier franc et véridique est étranger à la secte en faveur; et, après avoir langui dans une espèce d'oubli, finit ainsi par un traitement qui n'est ni disgrace ni récompense. On prend assez généralement cela pour une preuve déplorable que le roi ne sait du moins ni aimer ni hoir

On a persuadé à mademoiselle de Voss qu'il était plus généreux de défendre une sottise à son amant que d'en profiter. C'est ainsi qu'on nommait publiquement ce mariage, qui fût devenu le sujet d'un reproche éternel lorsque l'ivresse de la passion aurait été amortie. La belle deviendra donc riche, comtesse, souveraine peut-être des volontés de son amant, mais non pas son épouse : son influence, au reste, peut amener de grands changements, et dans un autre pays rendrait le comte de Schulembourg (gendre du comte Finchestein) ministre principal. Il se conduit très - habilement pour s'attacher Struensé, qui lui apprend son métier avec une si grande clarté, que le comte croit le savoir. Il a d'ailleurs l'esprit exercé, de l'aptitude au travail, de l'ardeur, de la suite et de l'énergie: aidé de son faiseur, il ne trouvera de difficultés à rien, et c'est là ce qu'il faut à ce roi-ci, dont l'ame est faible et lâche, comme il le fallait à l'autre, toujours inspiré par le sentiment de sa supériorité: on n'en a pas un besoin si grand pour régner sur des topinamboux.

Le mémoire contre la capitation, qu'ont signé MM. de Hertzberg, de Heinitz, d'Arnim et de Schulembourg, finit par ces mots: « Cette opération, qui alarme toutes les classes de vos sujets, efface dans leurs cœurs le surnom de Bien-Aimé, et glace le courage de ceux que vous avez appelés dans votre conseil. » Struensé a de son côté fait parvenir deux pages de chiffres qui démontrent les mécomptes qui se trouveront infailliblement dans la perception. MM. de Werder, Gaudi, et probablement Welner, s'obstinent, et le roi, qui

n'a ni la force de résister au grand nombre, ni celle de reculer, n'ose pas encore prononcer.

Il part le 15 février pour Postdam, où il se propose, dit - on, de demeurer le reste de l'année, excepté le temps des voyages en Silésie et en Prusse.

P. S. Le soir. Le roi a nommé aujourd'hui à l'ordre le duc de Brunswick feld-maréchal. C'est assurément le premier de ses choix qui lui ait fait honneur, et tout le monde a approuvé qu'on eût fait une promotion pour ce prince seul.

2 janvier.

L'envoyé de Hollande m'a jeté dans un grand embarras et un étonnement qui n'est pas moindre. Il m'a demandé nettement si j'approuverais que l'on travaillat à me faire accréditer pour traiter avec madame la princesse d'Orange à Nimègue. Si me tromper pouvait le conduire à quelque chose, i'aurais pu croire qu'il voulait me faire parler; mais cette phrase a été accompagnée de tant de détails, tous vrais et de bonne foi, de tant de confidences de tout genre, d'une série d'anecdotes si raisonnées et si décisives, que j'ai pu être embarrassé à expliquer cette espèce de lubie, mais non pas douter de la candeur du ministre. Après cette première considération j'ai hésité si je vous en parlerais, dans la crainte que l'on ne m'imputât la présomption d'avoir voulu rivaliser avec M. de Renneval; mais, outre que mon chiffre passe sous les yeux de mon sage ami avant de tomber dans les mains du roi ou de ses ministres, et qu'ainsi je suis sûr qu'il ne laisserait pas ce qui pourrait me compromettre inutilement, je n'ai pas cru qu'il pût être de mon devoir de taire une ouverture d'un genre si singulier. Ce que je dois ajouter, me référant d'ailleurs à de plus grands détails après la longue conférence que j'aurai avec lui demain matin, c'est que, si la France n'a pas d'arrière-pensée, et ne veut qu'affaiblir le stathouder, de manière à ce que son influence ne puisse plus servir les Anglais, les patriotes ne sont pas, à beaucoup près, aussi simples dans leurs intentions. J'ai la preuve que de 1784 à la fin de 1785 ils ont été en correspondance secrète avec le baron de Reede, et qu'ils ont cessé précisément au moment où le baron leur a écrit : « Faites vos propositions ; j'ai carte « blanche de la princesse; à ce prix le roi de Prusse « vous répondra du prince. » Que M. de Renneval. ne puisse pas réussir; que ce soit une affaire échouée tant qu'on négociera au lieu d'arbitrer ( ce sont ses mots, et ils me paraissent remarquables); que l'implacable vengeance du duc de la Vauguyon vienne de ce qu'il a osé être amoureux de la princesse, et en a été éconduit... c'est ce que je laisse à ceux qui peuvent juger de la vérité de ces allégations; mais je dois répéter mot pour mot cette phrase du baron de Reede: « M. de Calonne est « contre nous, et son ennemi nous tend les bras; « cependant que veut-il, M. de Calonne? être mi-« nistre des affaires étrangères? Un succès de pa« cification en Hollande fera mieux pour lui dans « ce cas que la continuation des troubles, qui peu« vent allumer un grand incendie. Je demande ca« tégoriquement réponse à la question suivante :
« Si l'on prouve à M. de Calonne que le stathouder « est revenu de bonne foi à la France, ou, ce qui « est la même chose, qu'on l'y liera de force, ne « sera-t-il plus contre nous? ou a-t-il quelque inté« rèt particulier que nous heurtions? et ne peut-il « pas s'en expliquer? Assurément il a quinze et « bisque sur M. de Breteuil, que nous avons tou« jours hai et méprisé. Pourquoi veut-il gâter sa « partie? »

J'ai répondu à tout cela nécessairement un peu dans le vague; je lui ai dit que M. de Calonne suivait certainement dans les affaires étrangères la ligne de M. de Vergennes; que le premier, bien loin de convoiter la place du second, le soutiendrait de toutes ses forces si, par impossible, il en avait besoin; qu'un contrôleur général ne pouvait jamais désirer que la paix et la politique calme et tranquille; que j'ignorais si M. de Calonne avait en Hollande des faiseurs particuliers (c'est un fait que m'a assuré positivement le baron de Reede, et c'est probablement là ce qui lui a fait venir l'idée de me substituer à leur place), mais qu'il me croirait fou si je lui parlais de telle chose, et qu'ainsi, dans le cas très-invraisemblable où madame la princesse d'Orange, sur sa parole à lui Reede, serait susceptible de prendre en moi quelque confiance, il fallait qu'elle le fit dire par une voie toutà-fait étrangère à moi, par la Prusse, par exemple, mais qu'il était loin de toute probabilité que l'on pût vouloir substituer un homme inconnu dans cette carrière à ce que nous avions de plus réputé. Le baron de Reede a persévéré, ajoutant au reste qu'outre que M. de Renneval ne pouvait pas rester long-temps là, dans tous les cas on s'entendrait mieux quand la princesse parlerait avec confiance; que la confiance était un sentiment qui ne se commandait pas, et qu'elle n'aurait jamais pour ce négociateur.... Enfin il m'a demandé sous le plus grand secret une conférence que je n'ai pas dû refuser, ce me semble, et toute sa conversation m'a démontré bien deux choses; la première, qu'ils croient M. de Calonne entièrement tourné contre eux et le ministre influent dans cette rixe politique; la seconde, qu'ils le croient trompé. Je me persuade d'autant plus que cet aperçu est vrai, qu'il a fort insisté pour que, lors même que je ne recevrais pas des ordres pour me rendre en Hollande, je passasse par Nimègue en retournant à Paris, afin qu'aidé des seuls gages de confiance que je recevrai de lui, je pénètre assez dans celle de la princesse pour pouvoir rapporter à M. de Calonne le véritable état de situation et des bases pour une conciliation solide et sincère. Ce n'est donc pas tant un autre homme que M. de Renneval qu'ils veulent, qu'un autre C\*\*\*, ou affidé particulier quelconque de M. de Calonne. Je finirai par deux remarques peut-être importantes: 1º Mes sentiments et mes principes de liberté sont si connus, qu'or

ne peut pas me regarder comme stathoudérien; on veut donc de bonne foi s'accommoder à Nimègue; et le succès de cet accommodement ne vaudra-t-il pas mieux à M. de Calonne que les machinations de M. de Breteuil? Pourquoi ne voudrait-il pas avoir le mérite de cette pacification, si elle est nécessaire, et ne l'est-elle pas à un certain point dans la situation politique de l'Europe?

2º La province de Frise a toujours été anti-stathoudérienne; elle commence à se rapprocher du prince. Ne serait-ce pas qu'on a eu la maladresse d'attaquer le stathoudérat sur une ligne hostile pour les provinces, où ni la noblesse ni les régences ne veulent ni ne peuvent vouloir le bouleversement absolu de la constitution? et ne se laisserait-on pas entraîner trop loin par la province de Hollande?

Ces deux considérations, que je pourrais appuyer d'un grand nombre de détails confirmatifs, valent peut-être la peine d'être pesées. Je vous enverrai, le courrier prochain, le résultat de notre conférence; mais si l'on a des ordres, ou des avis, ou des directions à me donner à cet égard, il est nécessaire de ne pas me faire languir; car ma position envers de Reede est embarrassante, puisque je n'ose ni rebuter ni accueillir des avances qu'assurément je ne provoquai jamais, et que, par la situation bien constatée du cabinet de Postdam, il était même impossible que je provoquasse, quand même j'en aurais eu la témérité.

Noldé m'a déjà écrit plusieurs lettres de Cour-

lande, et m'annonce pour le courrier prochain un chiffre important. Mais le résultat évident semble qu'il est trop tard pour sauver la Courlande; que tout ce qu'il aurait fallu empêcher et prévenir est fait, ou autant que fait, et que les meilleurs médecins ne peuvent que perdre leur temps en traitant des incurables. Le porteur de la lettre qui a fait partir Noldé est un négociant de Liébau, nommé Immermann, qui a été chargé de négocier un emprunt d'argent en Hollande et ailleurs, mais qui, à ce que l'on dit, n'a eu aucun succès. On pense dans le pays que le duc y a mis des obstacles. La diète de Courlande va commencer en janvier. Il est à remarquer que, depuis deux ans, il n'y a pas eu de délégué de Courlande à Varsovie.

On croit savoir de bonne part que quatre corps de troupes russes se mettront en marche pour se rapprocher seulement de la Crimée, dans le temps où l'impératrice y sera, et ce n'est pas tant pour faire peur aux Turcs que pour éloigner des environs de Pétersbourg et des provinces septentrionales de la Russie, et surtout du grand-duc, la plus grande et formidable partie du militaire, afin de ne pas même s'exposer à la possibilité de quelques événements fâcheux; car on redoute l'amour sans bornes du peuple russe pour leur grand-duc. (Mais si on a ces terreurs, pourquoi donc ce voyage si inutile, qui coûtera sept à huit millions de roubles? si inutile, dis-je; dans vos idées; car, dans les miennes, l'impératrice croit aller à Constantinople, ou elle ne partira pas.) Les troupes seront divisées en quatre corps de quarante mille hommes chacun. Les chefs de ces armées seront le feld-ma-réchal de Potemkin, qui aura le commandement immédiat d'un corps de quarante mille hommes, et la surveillance des autres, qui sous lui seront commandés par les généraux d'Elrut, de Michels-Sohn et de Soltikow. Le prince Potemkin a sous son commandement particulier et indépendant soixante mille hommes de troupes irrégulières dans la Crimée. On se dit à l'oreille qu'il a le projet de se faire roi de ce pays et d'une bonne partie de l'Ukraine.

## LETTRE LXII.

Du 4 janvier 1787.

J'ai eu ma conférence avec M. le baron de Reede; elle a duré trois heures et demie; et il ne peut pas me rester le plus léger doute sur ses intentions, après les confidences qu'il m'a faites et les pièces qu'il m'a montrées. Il paraît un bon citoyen, constitutionnel par principes, ami de la liberté par instinct, loyal et vrai par caractère et par habitude, serviteur de madame la princesse d'Orange par ses affections personnelles, plus qu'il ne l'est de son mari par état, qui voudrait finir ses tumultueux et inquiétants débats, parce qu'il verrait dans une pacification le bien de son pays et celui de la princesse dont il a la confiance. C'est aussi un ministre passablement adroit, qui s'est abstenu de

faire des avances aussi long-temps qu'il a présumé que nos ménagements politiques pour la cour de Prusse donneraient un grand poids à l'intervention de cette cour, et qu'il parviendrait à la décider à parler ferme. Aujourd'hui qu'il sent bien que la considération du cabinet de Berlin est déchue, et surtout que le roi est désintéressé sur les affaires stathoudériennes, parce qu'il l'est sur tout, il frappe directement à la porte de la conciliation.

Vous pouvez tenir pour probable, 1º que la princesse, qui, en dernière analyse, décidera du dénoûment, du moins en très-grande partie, veut s'accommoder à un certain point, et se donner à la France, parce qu'elle craint enfin de jouer trop gros jeu pour sa famille; 2º qu'elle croit M. de Calonne le ministre influent sur l'esprit du roi, et l'ennemi personnel de sa maison; 3º qu'on a réussi à lui donner les plus fortes préventions contre sa bonne foi; 4º qu'elle cherche cependant à s'en rapprocher, et qu'elle désire une correspondance, soit indirecte, soit directe avec lui, et un homme impartial et affidé, qui dans le pays ait sa confiance; 50 que non-seulement rien n'est moins impossible que de toucher aux réglements, sans les modifications desquels il est impossible de réprimer l'influence stathoudérienne, mais qu'ils s'y attendent, en reconnaissent intérieurement la justice, politiquement la nécessité; et que le baron de Reede, en sa qualité de citoyen et des premiers au premier rang, serait fort fâché qu'on n'y touchât pas.

La raison du retour sincère de la princesse d'Orange, qui au reste n'a jamais été entièrement aliénée, c'est qu'elle désespère sérieusement d'être servie efficacement à Berlin.

Celle de son opinion sur l'inimitié de M. de Calonne est uniquement fondée sur son étroite liaison avec le rhingrave de Salm, qu'exagère celui-ci, et les propos inconsidérés de M. de C\*\*\*\*, qui véritablement passent l'imagination, et que l'on croit l'affidé particulier de ce ministre.

.. Ses préventions contre M. de Calonne viennent en très-grande partie des calomnies d'un certain Vandermey, qui avait formé je ne sais quelle entreprise sur Bergue-Saint-Vinox (pendant que ce ministre était intendant de la province), où il a échqué de manière à coûter plus de 160,000 florins au stathouder, près duquel il a, pour s'excuser, tout rejeté sur la défaveur de M. de Calonne. Ajoutez que toutes les causes de mécontentement, de méfiance et d'animosité sont mises en fermentation par un M. de Portail, l'homme de M. de Breteuil, lequel de Portail blâme également M. de Veirac, M. de C\*\*\*\*, le rhingrave de Salm, M. de Benneval, le comte de Vergennes...., et tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on fera, mais surtout M. de Calonne, qu'il donne pour l'incendiaire des sept provinces, qui ne peuvent être sauvées, ainsi que l'Europe entière, sans la mansuétude de M. de Breteuil, le doux, le poli, le pacificateur.

Quant au désir de la princesse de se rapprocher

de M. de Calonne, cela m'est évident. Le baron de Reede est trop circonspect et trop fin pour avoir fait cette démarche auprès de moi sans être autorisé, et voici probablement la généalogie de ses idées, qui vous expliquera suffisamment peut-être tout cet épisode. Il a aisément su que j'écrivais en chiffres; il est intime ami de Hertzberg. Pour qui chiffré-je? A qui connaît notre terrain et la marche de nos affaires; ce ne peut être que pour M. de Calonne. Dans quels principes? Le duc de Brunswick, qui a eu force conférences avec lui, ne lui aura pas laissé ignorer que mes vues de ce côté étaient toutes pacifiques. Alors, tout-à-fait déjoué par l'ignorance du comte d'Esterno, qu'il assure être complète à cet égard, ce qui, comme de raison, redouble encore en ceci sa morgue naturelle; par la lourdeur de F\*\*\*, qui vient péniblement étudier sa leçon chez lui, et ne va pas toujours la répéter de bonne foi; bien convaincu que le crédit de M. de Hertzberg est nul, l'affection du roi refroidie, l'influence de son cabinet médiocre, il aura proposé à la princesse de tâter cette voie.

Pour ce qui est du consentement, soit exprès, soit tacite, mais sérieusement arrêté, de toucher aux réglements, j'en ai vu la preuve dans les lettres de la princesse, lues sur le déchiffré brut de la princesse ( car il est bon de savoir qu'elle est très-laborieuse, chiffre, déchiffre elle-même, et fait de sa main des réponses à tous les écrits du parti contraire), dans celles de Larray idem, de Linden idem.

Je n'ai pas cru pouvoir négliger de pareilles ouvertures. Après avoir épuisé tout ce que j'ai su et trouvé de plus rassurant sur M. de Calonne, ses vues, ses projets, ses liaisons (et je ne crois pas, je l'avoue, que mon dévouement m'ait laissé en ce moment sans adresse); après avoir traité comme je devais la perfide duplicité de M. de Bretenil et de ses agents; après avoir dit ce que je pense sur la sagesse de M. de Vergennes, la délicate probité du roi, la politique non douteuse de notre cabinet, qui est certainement de subordonner le stathouder au bien public et à l'indépendance des Provinces-Unies, mais qui ne peut pas être de l'expulser, je suis convenu que j'écrirais après-demain, pour demander catégoriquement si M. de Calonne veut établir une correspondance soit directe, soit indirecte avec la princesse, et s'il consent qu'on lui propose des bases d'accommodement sur lesquelles on recevrait sa parole personnelle de travailler de bonne foi, quand elles seront arrêtées, à une pacification honorable pour le stathouder, convenable pour le souverain.

De son côte le baron de Reede, qui est sensé, et qui a voulu paraître faire tout cela de son chef, écrit à la princesse pour l'aviser qu'il a provoqué cette démarche, et lui demander son autorisation prompte et formelle. Nous devons nous rencontrer demain à cheval au parc, pour nous montrer réciproquement nos minutes, bien entendu qu'assurément nous ne nous montrerons l'un à l'autre que les minutes ostensibles que nous aurons préparées,

et tout cela partira samedi, parce que, dit-il, comme il ne lui faut que douze à treize jours pour avoir une réponse, il l'aura assez avant la vôtre pour que nous puissions combiner le plan à proposer du moins pour établir la confiance.

Voilà en précis l'analyse fidèle de notre conversation. Je n'ai qu'écouté quant aux propositions; je n'ai qu'apologisé quant aux réflexions. Si l'on était tenté de trouver que je me suis trop avancé en acceptant d'écrire, je prie que l'on pèse l'occurrence, et que l'on me dise comment il serait possible, à six cents lieues de distance, d'avoir jamais un succès, si l'on ne prenait rien sur soi. Eh! après tout, qu'ai-je appris à M. de Reede? Qui, dans les affaires diplomatiques, peut douter ici que je chiffre? et que chiffre-t-on? est-ce de la philosophie, de la littérature ou de la politique? Je n'ai au reste nullement parlé du genre de mes relations; et le je tâcherai de, je trouverai moyen de, je prendrai des moyens de faire savoir à M. de Calonne, a toujours été ma formule.

Maintenant donnez-moi bientôt des ordres, soit pour m'abstenir, soit pour pousser ma pointe, et des instructions dans ce dernier cas; car je ne puis jusqu'ici que deviner, et d'autant plus vaguement, qu'ainsi que vous le sentirez aisément, il m'a fallu paraître à M. de Reede plus instruit que je ne le suis, et par conséquent moins questionner que je n'aurais voulu. Demandez-vous à vous-même quels avantages j'aurais si je n'étais pas obligé de tout tirer de mon pauvre fonds.

Somme toute, quels gages voulez-vons de la bonne foi de la princesse? quel témoignage de bienveillance lui donnerez-vous? quelle caution vous faut-il de la bonne conduite du stathouder? quel genre de liens lui imposerez-vous? ne vous départirez-vous en rien de ce qu'a statué la commission du 27 février 1766? en quoi la modifierez-vous? la médiation doit-elle nécessairement et formellement être acceptée? ne faut-il pas avant tout que la province de Gueldre et celle d'Utrecht renvoient leurs troupes dans leurs quartiers respectifs? la province de Hollande retirera-t-elle alors son cordon? n'aura-t-on dans cette supposition rien à craindre de ses corps francs, et comment pourrat-elle en répondre? quelle sera la détermination des fonctions constitutionnelles du stathouder? quels seront ses rapports de subordination et d'influence envers les conseillers députés? enfin sur quoi porter la réforme des réglements? Tout cela et mille autres choses de ce genre m'importent, si je dois faire quelque chose en ceci; autrement je n'en ai pas besoin; mais ce qui m'est indispensable, c'est que vous me disiez incessamment et nettemment ce que je dois faire et dire, jusqu'où je puis aller, où je dois m'arrêter.

Veuillez bien observer que l'on demande sur cette marche le plus grand secret envers M. le comte d'Esterno, et que les intentions et les procédés du baron de Reede lui méritent du moins de n'être pas compromis.

Un fait curieux et très-remarquable, c'est que

le duc de Brunswick est le premier qui ait parlé au baron de Reede d'un mouvement de troupes prussiennes, en lui demandant quel effet il prévoyait que ferait sur les affaires de Hollande la marche de quelques régiments de cavalerie, et au besoin d'un camp dans la principauté de Clèves, que l'on appellerait camp de plaisance; à quoi le baron de Reede répondit que cette démarche était bien délicate, et ne pouvait guère laisser le cabinet de Versailles spectateur indifférent. Le duc voulait-il être premier ministre à tout prix, et m'a-t-il indignement trompé, ou ne voulait-il qu'apprendre du baron de Reede des raisons locales qui l'aidassent à combattre la proposition de M. de Hertzberg? Le ministre de Hollande a voulu me persuader la première de ces choses; j'imagine qu'il la croit, et, à dire vrai, le public ferait écho avec lui; car le duc a une grande réputation de fausseté. Je dois y opposer le témoignage de M. de Hertzberg lui-même, qui convient que cette idée est de lui, et qui a dit amèrement plus d'une fois: « Ah! si le duc ne m'avait pas déserté! » Toujours est-ce un grand avis pour ne se fier à ce prince ambitieux que sous bonne caution. Il faudrait d'ailleurs avoir entendu et la chose et l'accent pour se faire à cet égard une opinion arrêtée, que l'on osât garantir jusqu'à un certain point.

5 janvier.

J'ai trouvé le baron de Reede au rendez-vous dans les mêmes dispositions, et, s'il se peut, plus ferventes encore et plus zélées, mais désirant pour toute modification que je n'avertisse pas qu'il écrivait, afin, dit-il, que si ces avances échouaient encore, il n'en résultat pas du moins une plus grande animosité. Il m'a raconté en exemple de ce genre le succès d'une démarche confidentielle qu'il avait faite il y a quelques années à M. de Gaussin, alors chargé d'affaires de France à Berlin, et qui, l'ayant présentée avec trop d'ardeur, reçut une réponse ministérielle de M. de Vergennes, remplie de graces et d'aménité, qui, passant directement au stathouder par le cabinet de Berlin, n'en fut pas reçue, à beaucoup près, comme on avait lieu de s'y attendre, ce qui produisit plus d'éloignement que jamais. Il est vrai que le prince d'Orange n'avait pas alors autant éprouvé ce qu'on pouvait contre lui; mais ce prince est si emporté, et son esprit tellement tortu, qu'il faut même à la princesse les plus grandes précautions pour lui insinuer quelque chose. J'ai promis au baron de Reede ce qu'il a voulu à cet égard, et j'ai cru ne pas moins vous en devoir tout ce détail, bien sûr qu'il n'y a que les gens de peu d'étendue dans l'esprit qui se piquent en politique; que M. de Calonne ne saurait de tout cela que ce qu'il en devrait savoir; que dans tous les cas il semblerait n'avoir regardé cette ouverture que comme la simple tentative de deux hommes zélés, qui communiquent une idée à laquelle ils voient la grande probabilité d'être utile à tous; et en effet, si le stathouder a le plus grand intérêt à recouvrer la paix, notre

alliance avec la Hollande sera-t-elle jamais mieux cimentée que par l'adhésion du stathouder? Et quant aux intérêts particuliers de M. de Calonne, qui donc, si nous devons perdre M. de Vergennes par l'âge ou les circonstances de sa santé, pourra lui disputer une place pour laquelle il aura en avances le traité de commerce de la France avec l'Angleterre, et la pacification de la Hollande? En voilà bien long pour cette commission que m'envoie le hasard. Passons à ce pays-ci.

6 janvier.

Le lieutenant-colonel de Goltz était depuis longtemps en froid et même en rixe avec M. Bishopswerder. Le roi les avait raccommodés une fois : il sentait que le premier, plus habile, plus ferme, plus entreprenant, avait de grands avantages pour l'exécution sur l'autre, plus courtisan, plus docile aux circonstances. Pour éviter ce scandale de l'intérieur, il a nommé aides-de-camp généraux M. de Hanstein, qui a de la représentation, ou plutôt de la hauteur, et de M. de Pritwitz, victime des caprices du feu roi, et homme médiocre. Ainsi Bishopswerder, après avoir fait ce qu'il a pu pour écarter d'auprès du roi tout ce qui a plus d'esprit que lui, actuellement qu'il en est venu à bout, et qu'il a le roi à lui tout seul, ne sait plus qu'en faire.

Le comte de Brülh n'a trouvé ni arrangements faits, ni appartements meublés, ni gens de service auprès du prince royal. Il a pris de l'humeur; visite à Welner; point reçu: visite rendue tard et par billet: mécontentement naissant, échaussé par Rishopswerder, qui soupçonne Welner d'avoir molli pour la nomination des deux aides-de-camp généraux.

Un fait qui paraît très-probable, c'est que ce Welner, surnommé par le peuple petit roi, ne sait pas s'occuper de trois choses à la fois; et comme il a bêtement cru qu'il pouvait céder aux empressements des spéculateurs, comme il a eu la petitesse de se livrer aux prévenantes bassesses de ceux qui le traitaient il y a six mois comme un laquais, les jours se sont consumés dans ces périlleux passe-temps de vanité; les affaires se sont accumulées; tout est arriéré, et l'on présume que, lorsqu'il aura été ballotté par les intrigues des mécontents, l'ingratitude de ceux qu'il aura servis, l'astuce des gens de cour, les piéges des travailleurs sous lui, la tête lui tournera tout-à-fait.

La capitation est enfin décidément retirée; retirée après avoir été intimée! retirée sans conviction! retirée sans remplacement! quelle confusion! quel augure! en récapitulant un peu cette aurore de règne, que de démarches précipitées!

L'envoi d'un ministre à Londres, qui n'a pas encore fait remercier: l'envoi d'un ministre en Hollande, qui n'a rien fait que compromettre le roi; c'était assurément le cas ou de faire jusqu'au bout, ou de s'abstenir entièrement; commission pour l'examen de la régie, qui n'a produit rien qu'injustices et duretés particulières, sans le plus léger profit pour la chose publique; commission contre le général de Wartenberg, nommée avec éclat et suspendue à petit bruit; suppression de l'administration du tabac, qu'il faut continuer; projet de capitation, qu'il faut retirer au moment où l'exécution commence; convocation des principaux négociants de la Prusse et de la Silésie, qui n'a produit que des discussions propres à dévoiler l'ineptie des chefs et les malheurs du peuple.

Tant de faux pas, tant de reculades, ne supposent-ils pas des administrateurs peu réfléchis qui vont à tâtons, et qui ignorent les éléments du métier d'homme d'état?

Au milieu de cette série d'inepties, il faut remarquer cependant une bonne opération et un vrai bienfait; la liberté illimitée du commerce des grains, et une décharge annuelle pour cette misérable Prusse occidentale, dont je ne sais pas encore la quotité.

La fermentation intérieure du palais commence à être telle, que bientôt elle sera publique. L'agent des volontés, ou, pour mieux dire, des fantaisies secrètes, est en opposition avec Bishopswerder et Welner, lesquels sont en froid avec mademoiselle de Voss, laquelle veut qu'on éloigne madame Rietz, qui veut qu'on fasse de mademoiselle de Voss une maîtresse riche, mais non pas une femme. Dans cette foule de volontés en contradiction, où chacun, excepté le roi, est pour sa part, se trouvent celles de M. de Reuss, chambellan du roi, conseiller de mademoiselle de Voss; du comte d'Ar-

nim, pacificateur, entremetteur, consolateur, temporiseur, prédicateur. Le roi louvoie comme il peut au milieu de ces révoltes naissantes. Le joaillier Botson s'est, plaint de Rietz, et a occasionné une querelle qui aurait eu des suites si le roi ne se fût souvenu à propos qu'il faut dix ans pour remplacer un affidé qu'on renvoie dans un moment de fureur. L'anniversaire du comte de la Marche est d'ailleurs une circonstance dont les Rietz ont tiré parti; le roi a fait dîner chez lui la mère, et la paix est venue rasséréner les esprits.

Le grand écuyer, qu'on disait sans crédit, paraît être ressuscité. Outre le cordon jaune, dont il se montra revêtu à la dernière cour, et qui fit éclater de rire tout le monde, même les ministres, il a demandé que son neven fût fait comte, et on lui a répondu par un soit. C'est un petit mal que de faire un comte, surtout quand on en a tant fait; mais c'est quelque chose que de n'avoir jamais une volonté.

Voulez-vous savoir où en est le nerf du gouvernement et l'invention des faiseurs; pesez l'anecdote que voici. Sur plusieurs représentations faites au roi, pour régler enfin l'état de sa dépense et les appointements de ses officiers, il a répondu qu'il prétendait avoir une cour, mais que, pour régler sa dépense, il voulait commencer par posséder l'état fixe de ses revenus, d'après ce que devaient lui assurer ses nouveaux financiers. En réfléchissant à plusieurs phrases qui contenaient toutes ce mot assurer, les ministres chargés de l'accise et de la dépense journalière ont pris de l'inquiétude. De là une foule de petits droits, ridicules, odieux, et d'un très-petit produit, qui sont éclos en une nuit. Les huîtres, les cartes, une augmentation sur les lettres, sur le timbre, sur les vins, huit gros par aune de taffetas, trente-trois pour cent sur les pelisses-fourrures; on a été jusqu'à supprimer les franchises aux princes de la maison. Tous ces droits sont fort gratuitement odieux; car ils repoussent la chose, mais ne rapportent rien que la démonstration de la lourde impéritie de ceux qui ne savent ni trouver de l'argent, ni contenter le public.

P. S. Je reçois un grand chiffre de Courlande, dont il m'est impossible de vous rendre compte. Toujours est-il que le chambellan Howen, aujourd'hui burgrave, dispose du pays, et est tout Russe. Au courrier prochain les détails.

### LETTRE LXIII.

Du 8 janvier 1787.

Voici le résumé des nouvelles de Courlande, les plus authentiques assurément qu'on en puisse avoir. Le chambellan Howen, homme habile, et la première et la seule tête du pays (car le chancelier Taubé, qui pourrait le balancer, s'il n'est pas sans esprit, est sans caractère), le chambellan Howen est devenu oberburgrave par la mort subite du premier ministre Klopman et ensuite d'une cas-

cade de remplacements et de déplacements qui ne vous intéressent pas, et où il vous suffit de savoir que les choix du duc ont été absolument rejetés et méprisés. C'est le baron de Mest Machor, ministre russe, qui a fait tomber ce choix, par une recommandation formelle et directe, sur Howen, autrefois violent ennemi des Russes, qui l'avaient fait enlever à Warsovie, où il était ministre de la Courlande, pour le reléguer en Sibérie, où il est resté plusieurs années, devenu Russe par la force des choses, et que le cabinet de Pétersbourg a mieux aimé gagner ainsi, apparemment parce qu'il préfère de consommer amiablement ses desseins sur la Courlande. Howen est au fond duc de Courlande, puisqu'il en fait les fonctions, et qu'il y entraîne ou domine toutes les opinions. Woronzow, Soltikow, Belsborotko et Potemkin sont maîtres absolus en Courlande, puisqu'ils le sont en Russie, avec cette différence que ce Potemkin, qui a toute une bibliothèque d'assignations et de billets de banque, qui ne paie personne et corrompt tout le monde, qui subjugue tout par l'énergie de sa volonté et l'étendue de ses vues, plane sur Belsborotko, qui est politiquement son ami, Woronzow, qui est habile, mais timide, et Soltikow tout entier au grand-duc.

Le duc de Courlande ne retournera probablement pas dans son pays, parce qu'il a tout gâté en Russie, parce qu'il ne peut plus rien changer chez lui à ce qui a été fait en son absence, parce qu'il est chargé de procès et de griefs sans nombre;

parce que la régence, qui s'entend avec les chefs de l'ordre équestre, menés par Howen, règne modérément, conformément aux lois du pays, et fait bénir son administration; de sorte que le peuple, qui allait se révolter, parce qu'il était menacé et déjà souffrant de la famine, re veut pas un autre ordre de choses. Que le gouvernement soit russe ou ne le soit pas, c'est ce qui importe très-peu au peuple, pourvu qu'il ne souffre point. Il n'y a aucune possibilité de changer un ordre de choses cimenté à ce degré: une soixantaine de terres considérables ont été données en fiefs ou à ferme, ainsi que les charges, aux personnes les plus influentes, tant dans l'intérieur que dans l'extérieur; de sorte que le parti du ministre Howen ou des Russes en Courlande est, pour ainsi dire, tout le monde. Il faudrait employer plusieurs millions pour contre-balancer cette prépondérance; et quand contre-balancer serait vaincre, la partie, même gagnée, ne vaudrait pas de telles avances.

Un des principaux griefs contre le duc, c'est la détérioration du fief, opérée par l'appauvrissement total des paysans, l'épuisement des terres, la ruine des forêts, l'exportation des revenus ducaux dans les pays étrangers. Mais le grand crime, le crime irrémédiable, est d'avoir déplu à la Russie. L'impératrice est tellement outrée contre lui de ses procédés anti-russes en Courlande, qu'elle a dit ces propres mots: « Le roi de France ne m'au«rait pas fait ce que le duc de Courlande veut oser» (probablement donner la Courlande à la Prusse).

Je ne vois pas qu'en cet état nous eussions rien de mieux à faire qu'à attendre; notre jeune homme aura certainement une place là-bas. Si l'on veut y joindre le titre gratuit de consul, la permission de porter notre uniforme, et un brevet de capitaine, pour lui donner plus de considération, il ne demande rien autre chose, et nous aurons dans ce pays une vedette intelligente, zélée et incorruptible, qui peut d'une part assez bien nous instruire de ce qu'on peut savoir à ce poste, bon pour les affaires du Nord, et de l'autre aider à nos relations de commerce.

Vous sentez qu'en deux jours il y a rarement de grands changements. Comptons cependant pour une nouvelle importante comme symptôme la confirmation de la société maritime, pour laquelle Struensé s'est pris d'une manière plaisante. « Messieurs, a-t-il dit aux marchands de Kænigsberg et de la Prusse, rien de plus beau que la liberté du commerce; mais il est juste que vous achetiez nos magasins de sel. — Oui. — Bon; voilà un million deux cent mille écus qu'il nous faut bailler; c'est vingt mille écus annuels aux actionnaires pour le dix pour cent auquel nous sommes obligés; car on ne peut pas, même pour le bien public, blesser la foi privée. — Oui. — Bon; et par la même raison le cinq pour cent décrété aux nouveaux actionnaires. — Oui. — A merveille, messieurs; mais où est votre caution, ou du moins où sont vos moyens? - Nous ferons une compagnie. - Ah! une compagnie!... Oh bien! messieurs, compagnie

pour compagnie, pourquoi le roi ne préférerait-il pas celle qui existe?.... » Tous les projets d'affranchissement du commerce s'en iront de même en fumée, et ce qui est plus fatal encore, s'il est possible, on conclura de l'impéritie de l'administration actuelle contre l'impossibilité de changer l'ancien régime. Voilà ce que sont les rois sans volonté! Il est tel et mourra tel. L'autre était tout ame ou tout esprit; celui-ci est tout corps. Les symptômes de son incapacité vont en s'aggravant; c'est à peu près ce qu'on peut répéter chaque fois : ajoutez cependant un fait grave, selon moi, c'est qu'une des causes de la torpeur où sont plongées les affaires du dedans, c'est la mésintelligence qui s'est introduite dans le ministère. Quatre ministres sont contre deux,-et le septième est neutre. MM. de Gaudi et de Werder, qui ballottent le timon des finances, sont contrariés par MM. de Heinitz, d'Arnim, de Schulenbourg. de Blumenthal. On accuse le premier de ces quatre de vouloir joindre le département des finances à celui des mines. En attendant, l'expédition des affaires est toujours à Welner, et l'impulsion du crédit à Bishopswerder.

Celui-ci s'est associé de bonne ou mauvaise foi à un plan, pour faire rentrer le prince Henri du moins dans les affaires militaires. Depuis plusieurs années il n'assistait plus aux manœuvres. On dit que cette année, non-seulement il y assistera, mais qu'on lui donnera une espèce d'inspection générale. Cette négociation se traite avec beaucoup de secret par le général Moellendorf et le favori.

On reparle du mariage de mademoiselle de Voss. Il est certain du moins que l'on a acheté toutes sortes de bijoux; que l'on fait toutes sortes d'apprêts; que l'on sème le bruit d'un voyage... La plupart de ces choses sont tenues fort secrètes; mais j'en suis parfaitement sûr, parce que je les tiens du côté de la Rietz, qui est fort intéressée à empêcher que cette union soit revêtue de certaines formalités, et qui, par conséquent, est aux aguets; mais j'ignore quelle forme on donnera à cette existence, moitié conjugale, moitié concubinaire. Ce que j'ai vu de mes yeux hier au soir, où j'ai soupé avec le roi, c'est qu'ils ne se gênent plus pour se parler en public. A propos de ce souper, le roi me dit hier: «Qui est un M. de Lazeau?—Dussaux peut-être, Sire? - Oui, Dussaux. - Un membre de notre académie des inscriptions. - Il m'a envoyé un bien gros livre sur le jeu. - Hélas! Sire, c'est à vous autres maîtres de la terre à détruire le jeu. Nos livres n'y feront pas grand'chose. — Mais c'est qu'il m'embarrasse; il me fait un compliment que je ne mérite point du tout. - Il en est beaucoup, Sire, que vous êtes trop sage pour vous hâter de les mériter. - Il me félicite de ce que j'ai détruit le loto: je voudrais bien que cela fût; mais cela n'est pas. -- Ah! Sire, c'est beaucoup que Votre Majesté le veuille. — A ce propos, je vous dois sur cela un pardon, car c'est un des bons conseils de certain manuscrit (je me suis prosterné); mais il faut bien que vous m'excusiez encore un peu; il y a des fonds assignés sur ce vilain loto; l'école

militaire, par exemple. — Sire, heureusement un déficit momentané de cinquante mille écus n'est pas bien inquiétant pour le roi de l'univers le plus riche en numéraire. — Oui; mais les conventions? — Sire, il n'y en a point de violées là où l'on rembourse ou dédommage de gré à gré : et puis on s'est tant servi du despotisme pour le mal! quand on s'en servirait une fois pour le bien....—Ah! ah! vous vous réconciliez donc un peu avec le despotisme? — Il le faut bien, Sire, dans un pays où une seule tête a quatre cent mille bras... » Il a ri un peu niaisement; on est venu l'avertir pour la comédie, et cela a fini là... Vous voyez que, dans cette petite ame, il y a encore quelque désir d'être loué.

P. S. De Launay est parti cette nuit incognito. Je crois que vous désobligeriez très-sérieusement le cabinet de Berlin si vous ne le détourniez pas d'imprimer, comme c'est son intention.

#### LETTRE LXIV.

13 janvier 1787.

Je crois savoir enfin ce que tripotait l'empereur ici. Il a proposé nettement de laisser prendre à la Prusse le reste de la Pologne, pourvu qu'on lui laissât s'approprier la Bavière. Heureusement le piége était trop grossier. On a senti qu'il offrait de donner un pays qu'il n'était pas en son pouvoir de

donner, et à l'invasion duquel s'opposait la Russie, pour se saisir sans obstacle d'un pays qu'on ne lui ôterait pas, une fois qu'il s'en serait emparé, et l'on a refusé. Probablement votre légation a découvert cela long-temps avant moi, et vous savez par elle les détails; il ne lui aura pas été difficile de vous en instruire; car en politique on fait aisément confidence de la proposition qu'on n'a pas acceptée; d'ailleurs c'est une avance prodigieuse que d'avoir droit de conférer avec les ministres, pour deviner même ce qu'on ne leur demande pas. Pour moi, je n'ai pu que vous dire : on machine, on intrigue; au moment où j'en découvre davantage, je crois devoir vous avertir; mais sans imaginer rien vous apprendre, je n'ai promis que de tenir au courant de l'intérieur de la cour et du pays, le reste ne me regarde pas; je n'ai aucun des moyens nécessaires poùr m'en occuper à fond.

Dieu veuille qu'il ne vienne jamais dans la tête de l'empereur d'allécher le roi de Prusse d'une manière plus adroite, et de lui dire : « Laissez-moi prendre la Bavière, je vous laisserai prendre la Saxe, qui vous donne le plus beau pays de l'Allemagne, une frontière formidable, et près de deux millions de sujets, qui, en un mot, vous étend, vous arrondit, vous consolide; et nous n'aurons pas même de difficultés graves : il ne nous faut, pour les lever toutes, que faire l'électeur roi de Pologne; car cette maison de Saxe a la fureur de la royauté; et quand nous le ferions roi héréditaire, quel inconvénient y aurait-îl. Il est bon, ou du

moins il sera bientôt bon d'avoir une forte barrière contre la Russie....» S'ils avaient cette idée, elle serait bientôt exécutée bon gré malgré tout le reste de l'Europe; mais ils ne l'auront pas; ils sont l'un trop décousu, l'autre trop incapable; et, après des débats plus ou moins sérieux, l'empereur acorochera encore en Bavière quelque village, et le roi de Prusse croupira dans sa nullité.

C'est malheureusement user d'indulgence que de le traiter ainsi. Voici un fait parfaitement secret, parfaitement sûr, et qui, mieux que toutes mes dépêches précédentes, vous fera juger l'homme. Il a fait payer depuis quinze jours une dette d'un million d'écus à l'empereur. Qu'est-ce que cette dette? L'impératrice reine avait prêté au prince royal, aujourd'hui roi de Prusse, un million de florins, devenu, par l'accumulation des intérêts, un million d'écus. Et quand? en 1778, lors de la campagne de Bavière, aux fatigues de laquelle on se croyait sûr que Frédéric II ne résisterait pas. Ainsi Frédéric - Guillaume a été assez vil pour accepter de l'argent autrichien, et il est assez imbécile pour le rendre! Il ne sait pas dire, mon successeur vous paiera! Il sanctionne le procédé de la cour impériale prêtant de l'argent aux princes royaux de Prusse! Il croit avoir rempli ses devoirs de monarque, pourvu qu'il ait la probité de payer ses dettes de particulier.... Soldées, elles ont monté à neuf millions d'écus; et quoiqu'à la vérité je suppose que les payeurs n'y ont pas perdu, il n'en est pas moins vrai que les premiers mois de son règne

coûtent trente-six millions à la Prusse, par-delà ses dépenses ordinaires, sans les dons, gratifications, pensions.... L'extraordinaire de la première campagne, où il fallait remonter toute la cavalerie, ne coûtait à Frédéric II que cinq millions ou cinq millions et demi d'écus, ou vingt-deux millions de nos livres.

Je ne vous ai pas encore peint le roi comme militaire: ce métier l'ennuie, ses détails le fatiguent, les généraux lui pèsent; il va à Postdam, voit la parade, donne le mot, dîne et part. Il est allé mercredi à la maison d'exercice de Berlin, a dit un mot, fait marcher les troupes et est sorti: voilà ce qu'on voit dans cette même maison où Frédéric II, couvert de gloire et d'années, passait régulièrement deux heures, dans le fort de l'hiver, à exercer, tempêter, gronder, louer, en un mot à tenir en activité perpétuelle les troupes tourmentées, mais transportées de voir à leur tête le vieux; car c'est ainsi qu'elles le nommaient.

Mais un point plus important, c'est le nouveau réglement militaire, conçu, rédigé, approuvé, et qui, dit-on, va s'imprimer sans avoir été communiqué ni au prince Henri ni au duc de Brunswick : ce nouveau plan ne tend à rien moins qu'à détruire l'armée. Les sept meilleurs régiments sont convertis en troupes légères, entre autres celui de Wunsch. Je ne sais pas encore les détails des changements; mais l'avis du général Moellendorf est que si Lascy les avait conseillés, ils ne seraient pas autrement. Ce digne homme est désolé, humilié, découragé;

tout se fait par M. de Goltz, altier, incapable de discuter, et dont le principe est que l'armée est trop dispendieuse, trop nombreuse en temps de paix. Il est en rixe perpétuelle avec Bishopswerder, souvent chargé d'objets qui appartiennent à ce travail, et nécessité en quelque sorte de se mêler d'un métier où tout le monde ne le croit pas également versé.

Le duc de Brunswick ne vient point: il a répondu à quelqu'un qui l'avait complimenté sur son nouveau grade, et dont la lettre supposait qu'on s'attendait à le voir bientôt à Berlin, qu'il avait été très-flatté de recevoir une dignité que d'ailleurs il ne croyait pas mériter; que jamais il n'était venu, et que jamais il ne viendrait à Berlin sans y être mandé, et qu'il ne voyait aucune apparence de l'être de sitôt. Je sais de science certaine qu'il est très-mécontent, et sans doute il le sera plus que jamais si l'armée est changée dans sa constitution, sans qu'on ait daigné prendre l'avis du seul feld-maréchal qu'elle ait.

Je mets en fait qu'avec mille louis on pourrait au besoin connaître parfaitement tous les secrets du cabinet de Berlin. Les papiers, toujours étalés sur les tables du roi, peuvent être lus et copiés par deux écrivains, quatre valets de chambre, six ou huit laquais, et deux pages, sans compter les femmes; aussi l'empereur a-t-il un journal fidèle de toutes les démarches du roi, jour par jour, et saurait-il tout ce qu'il projette, s'il projetait quelque chose. Jamais royaume n'annonça une plus prompte décadence: on le sape par tous les endroits à la fois; on diminue les moyens de recette; on multiplie les dépenses; on tourne le dos aux principes; on gaspille l'opinion; on affaiblit l'armée; on décourage le très-petit nombre de gens qu'on pourrait employer; on mécontente ceux-là mêmes pour lesquels on a mécontenté tout le monde; on éloigne tous les étrangers gens de mérite; on s'entoure de canaille pour avoir l'air de régner seul; cette funeste manie est la cause la plus féconde de tout le mal qui se fait, et de tout celui qui se prépare.

Je resterais dix ans ici maintenant que je pourrais vous donner des détails neufs, mais pas un résultat nouveau. L'homme est jugé, ses entours sont jugés, le système est jugé; nul changement, nulle amélioration possible, tant qu'il n'y aura pas un ministre principal; quand je dis nul changement, ce n'est pas que je prétende que personne ne sera déplacé: le sable succédera au sable, mais tout ne sera que sable, tant que les pilotis ne seront pas enfoncés pour asseoir une base. Que ferais-je donc ici désormais? rien d'utile : or l'utilité, et une grande utilité très-directe, très-immédiate, trèsprochaine, pourrait seule me faire dévorer l'extrême indécence dont serait pour moi l'existence amphibie qu'on m'a conférée, si elle se prolongeait plus long-temps. Encore une fois, ce que je puis, ce que je mérite, ce que je vaux doit être décidé maintenant dans l'esprit du roi et de ses ministres: si je ne mérite et ne puis rien, je coûte beaucoup

trop cher; si je mérite et puis quelque chose, si neuf mois, car ils seront écoulés avant que je sois de retour, si neuf mois d'une subalternité très-pénible, et dans laquelle j'ai rencontré mille et mille obstacles et pas un secours, m'ont mis à même de développer quelques connaissances des hommes, quelques lumières, quelque sagacité, sans compter les choses précieuses que je rapporte dans mon portefeuille, je me dois à moi-même de demander et d'obtenir une place, ou de rentrer dans mon métier de citoyen du monde, qui sera moins fatigant pour mon corps et mon esprit, et moins stérile pour ma gloire. Je le déclare donc nettement, ou plutôt, je le répète, je ne puis plus rester ici, et je demande à être formellement autorisé à mon retour, soit qu'on ait des desseins ultérieurs sur moi, soit qu'on veuille me rendre à moi-même. Assurément je ne récalcitrerai jamais à aucune espèce d'occupation utile: mon cœur n'est pas vieilli, et si mon enthousiasme est amorti, il n'est pas éteint: je l'ai bien éprouvé aujourd'hui; je regarde comme un des plus beaux jours de ma vie celui où vous m'apprenez la convocation des notables, qui sans doute précédera de peu celle de l'assemblée nationale: j'y vois un nouvel ordre de choses qui peut régénérer la monarchie. Je me croirais mille fois honoré d'être le dernier secrétaire de cette assemblée, dont j'ai eu le bonheur de donner l'idée. et qui a grand besoin que vous lui apparteniez, ou plutôt que vous en deveniez l'ame... Mais rester ici, condamné au supplice des bêtes, à sonder et remuer les sinuosités fangeuses d'une administration qui signale chacune de ses journées par un nouveau trait de pusillanimité et d'impéritie, c'est ce dont je n'ai plus la force, parce que cela ne me paraît bou à rien. Faites-moi donc revenir, et ditesmoi si je dois passer par la Hollande.

Là, par exemple, j'accepterais une commission secrète, parce qu'une pacification y demande pour préliminaire indispensable un agent secret qui sache voir et dire la vérité, et surtout capter la confiance. Je ne crois pas qu'il y ait dans la politique extérieure un plus grand service à rendre à la France. J'ai peur, s'il faut que je l'avoue, que nous ne fassions trop de fond sur l'ascendant qu'a pris dans ces derniers temps l'aristocratie sur le stathoudérat. Je crois voir que le système des patriotes n'a encore une supériorité décidée que dans la province de Hollande, qui inquiète ses co-états, au moins autant qu'elle les échauffe; et là même, à Amsterdam, dans le foyer des sentiments anti-etathoudériens, ce grand conseil, qui a été le premier à se soulever contre la concession de la brigade écossaise à l'Angleterre, à insister en faveur des convois militaires, et à démander l'éloignement du duc de Brunswick, n'a-t-il pas été aussi le premier à voter pour une paix particulière avec l'Angleterre, pour l'acceptation de la médiation de la Russie? Son amirauté, dont plusieurs membres tiennent à sa régence, n'est-elle pas fortement impliquée dans le complot qui a fait avorter l'expédition pour Brest?... Comment en serait-il autrement? le conseil souverain n'a plus qu'une autorité imaginaire: c'est des bourguemestres, qui changent tous les ans, ou même du président bourguemestre, qui change tous les trois mois, ou plutôt enfin de celui des bourguemestres qui a quelque ascendant de tête ou de caractère sur les autres, que partent les ordres qui dirigent la voix si importante de la ville d'Amsterdam, dans l'assemblée des états. Et quand on pense que le collége des échevins anciens et nouveaux, dont sont tirés les bourguemestres, contient un grand nombre de partisans des Anglais, et dépend en partie du stathouder, qui étit ces échevins, je ne sais comment on peut se rassurer sur le système à venir de cette ville.

Je ne saurais donc comprendre comment il se pourrait que nous n'eussions pas d'intérêt à finir, si nous ne voulons pas briser le stathoudérat, qui ne sera point anéanti sans donner lieu, à des convulsions intérieures et extérieures. Et pouvons-nous vouloir la guerre? Sans doute nous ne devons pas souffrir que la maison stathoudérienne reste maîtresse de la puissance législative dans les trois provinces de Gueldre, d'Utrecht et d'Over-Issel, par ce qu'on appelle les réglements de la régence; ce qui, joint à ses prérogatives dans les provinces de Zélande et de Groningue, fait excessivement pencher la balance en sa faveur. Sans doute le pouvoir du stathouder doit être soumis à la puissance législative des états, et, ce qui n'est pas moins important pour notre système, ou plutôt pour tout système régulier de politique extérieure, la puissance légis-

lative des états doit être dirigée et soutenue par une influence régulière du peuple; car les prétentions et les passions particulières, et les intérêts privés des aristocrates, ont en tout pays été trop souvent pris pour l'intérêt public, et cela est plus vrai encore ici, où, l'union des sept provinces s'étant formée dans un temps de troubles et par le hasard, puisqu'on ne pensa à ériger un gouvernement républicain qu'après le refus que firent la France et l'Angleterre d'en accepter la souveraineté, il en est résulté qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les régents et le peuple, pour fixer les droits et les devoirs réciproques; les régents ont sans cesse travaillé à se rendre indépendants du peuple, et le peuple, se croyant le maître, puisqu'il n'a pas transporté la souveraineté à ses régents, et n'ayant aucun intérêt à les soutenir, a pris parti contre eux dans toutes les crises: de la le parti stathoudérien; de là cette fluctuation entre les volontés despotiques d'un seul, les tergiversations perfides des colléges d'aristocrates, vacillants et faibles, et la fougue d'une populace effrénée. S'il existe jamais un lien d'union entre la bourgeoisie et les régents, c'en est fait du despotisme stathoudérien et des caprices oligarchiques: tant que cette union n'existera pas, aussi long-temps que la manière dont le peuple doit influer dans le gouvernement ne sera pas déterminée, le système de la France ne sera jamais assuré.

Conserver la constitution fédérative entre les provinces, et républicaine dans chacune d'entre elles, ou, pour réduire la question à ses termes les plus simples, « substituer aux recommandations « odieuses et illégales du stathouder ou d'un bour-« guemestre les recommandations régulières et sa-« lutaires de la bourgeoisie, » tel doit donc être le palladium de cette république et le but de notre politique.

Mais sera-ce ou par les violences qu'on nous attribue, lors même qu'elles ne sont pas nôtres, ou en exaltant toujours la fermentation d'un côté et la méfiance de l'autre, que nous parviendrons à cette reconstruction qui demande moins de chocs que de combinaisons? N'avons-nous pas assez fait sentir notre influence, notre pouvoir? Ne seraitil pas temps de montrer que nous ne voulons que l'abolition des réglements stathoudériens, et non celle du stathoudérat? et finirons-nous sans une catastrophe dont il n'est pas donné à la sagesse humaine de calculer toutes les suites, si l'on ne vient pas à bout de persuader à Nimègue que tel est-réellement notre unique système?

Voilà en ébauche ma profession de foi sur les affaires de la Hollande. On peut juger si, dans ces principes, que je développerai si l'on veut par un mémoire détaillé, je puis ou je ne puis pas être utile dans ce pays, en me supposant d'ailleurs les connaissances locales que j'y acquerrai facilement.

#### LETTRE LXV.

Du 16 janvier 1787.

Aux yeux de qui sait que les révolutions à main armée sont rarement celles qui bouleversent le plus les états, c'est une véritable révolution pour la monarchie prussienne que le premier exemple d'une maîtresse en titre, qui va séquestrer le roi, former une cour à part, susciter des intrigues qui s'étendront du palais aux légions, et modifier d'une manière absolument incounue dans ces froides et flegmatiques contrées les affaires, les choix, l'administration, les faveurs. Le moment de la chute et de l'élévation de mademoiselle de Voss approche : de là les intrigues, les sarcasmes, les opinions, les conjectures, ou plutôt les augures.... Du milieu de cet amas de propos vrais ou faux, voici ce qu'on peut recueillir de moins invraisemblable. Ma version est fondée sur les épanchements de confiance de mademoiselle de Voss avec une de ses anciennes amies.

On a persuadé à cette nouvelle Jeanne, à qui la dévotion faisait invoquer la bénédiction nuptiale, qu'elle devait, en y renonçant, s'immoler à la patrie d'abord, ensuite à la gloire de son amant, enfin à l'avantage de sa famille. La patrie y gagnera, lui a-t-on dit, une protectrice qui éloignera les conseillers avides ou pervers; la gloire du mo-

narque ne sera point flétrie par un double mariage; votre famille ne sera point exposée à vous voir appelée un instant princesse, et bientôt reléguée dans un vieux château avec une pension médiocre; le moment de votre faveur, d'autant plus exaltée que l'hymen n'aura pas fait votre sort, versera sur vos parens l'or, les dignités, les graces de toute espèce. On a mélé les considérations de la religion même à ces convenances. On a montré qu'il y avait moins de mal aux condescendances de la faiblesse qu'à contracter un prétendu mariage, sans que l'autre fût dissous. Enfin il a été décidé que la victime de la patrie serait portée à Postdam, et immolée à Sans-Souci, où l'on a préparé une maison somptueusement meublée, disent les uns, simplement, disent les autres, et tout l'attirail d'une favorite.

Une nouvelle vraiment inconcevable, qui demande confirmation, et que je répugne à croire encore, c'est que le roi prostitue sa fille, la princesse Frédérique, à être la compagne de sa maîtresse.

Mademoiselle de Voss a une sorte d'esprit naturel, quelque instruction, des manies plutôt que des volontés, une gaucherie très-saillante qu'elle s'efforce de sauver par les apparences de la naïveté: elle est laide et même à un haut degré; pour toute grace elle n'a que le teint du pays, encore le trouvé-je plus blafard que blanc; une gorge assez belle, qu'aussi couvrait-elle l'autre jour, au sortir de la comédie du prince Henri, d'un double mouchoir pour traverser les appartements, en disant

à la princesse Frédérique: Soignons les bien; car c'est après eux qu'il court. Jugez du ton des princesses qu'un tel mot fait rire; c'est ce mélange de licence unique ( qu'elle unit; aux airs de l'ignorance innocente) et de sévérité de vestale, qui, dit-on, a séduit le roi. Mademoiselle de Voss, qui trouve ridicule d'être Allemande, et qui sait passablement l'anglais, joue l'anglomane jusqu'à la pamoison, et croit qu'il est du bon ton de ne pas aimer les Français. Son amour propre, qui s'est vu à la gêne avec quelques gens aimables de cette nation, hait ceux qu'elle ne peut imiter, et d'autant que ses sarcasmes reçoivent quelquefois un juste salaire. Je n'ai pu tenir, par exemple, l'autre jour, à une exclamation faite à côté de moi : « O mon « Dieu! quand verrai-je donc, quand y aura-t-il ici « un spectacle anglais? Ah! j'en mourrais de joie! « Je désire, mademoiselle, lui dis-je assez séche-« ment, que vous n'ayez pas besoin plus tôt que « vous ne croyez d'un spectacle français!.... » Et tous ceux que ces grands airs commencent à choquer de sourire; et le prince Henri, qui avait feint de ne pas l'entendre, de rire aux éclats; elle rougit jusqu'au blanc des yeux, et ne dit plus mot; mais on punit et ne corrige pas.

Jusqu'ici elle déclare hautement la guerre aux visionnaires, et déteste les filles du premier favori, dames d'honneur de la reine. Comme elle transporte au milieu de ses faiblesses une dévotion même superstitieuse, on ne peut parier avec avantage pour l'avenir. Mais si l'ambition succède aux

premières sensations, il est à présumer que sa famille gouvernera l'état. A la tête de cette famille est le comte Finchestein, dont la chute de l'empire n'ébranlerait pas la tranquillité, mais qui verrait avec une joie inexprimable ses enfants jouer un rôle. Vient ensuite le comte Schulembourg, nouvellement porté au ministère, homme actif, autrefois même trop vif, mais qui paraît sentir que c'est en se montrant peu que l'on fait beaucoup. Cette famille conserve une haine invétérée à Welner, qui jadis enleva ou séduisit une de leurs parentes, aujourd'hui sa femme. Ajoutez aux Finchestein le président de Voss, frère de la belle, qui du moins a cet esprit de calcul et cette avidité très-allemande, avec lesquels on profite de ce que présente la fortune. Pour peu que mademoiselle de Voss tire parti de cette situation, elle doit préparer à Postdam le renvoi de Bishopswerder et de Welner, ou du moins leur nullité; car en Allemagne on dispense, on ne renvoie pas. Il est possible qu'elle-même soit mal dirigée, qu'elle se confie au premier venu, parce qu'elle est indiscrète; qu'elle compte sur la constance de son amant, parce qu'elle est sans expérience sur la reconnaissance, parce que, n'ayant obligé personne, elle n'a point encore fait d'ingrats : alors tout restera comme il est, ou plutôt tout s'aggravera; le roi, renfermé à Postdam, d'où il fera cependant des courses très-fréquentes à Berlin, parce qu'il a contracté l'habitude de courir, et que son sérail favori sera toujours aux mauvais lieux, le roi

ne fera plus rien du tout, tolèrera l'usage d'une griffe, et précipitera autant qu'il est en lui le royaume à sa ruine, vers laquelle il tend aussi rapidement que le comportent et les circonstances et la force d'inertie prise dans le caractère allemand, qui ne permet aux fous que des sottises, et préserve des délires trop destructèure des passions. Ajoutez que l'empereur n'ose rien, ne suit rien, n'achève rien; qu'il s'éteint, qu'il n'a que des frères pacifiques.... Je ne serais pas étonné que le porc d'Épicure, qui du moins n'aime pas le faste, et qui par conséquent ne se ruinera pas de lui-même, n'attrappe; graces aux circonstances et aux intéressés, une espèce de règne glorieux.

On est revenu sur le réglement militaire; les régiments de ligne ne seront point dénaturés; mais il paraît que l'on formera un certain nombre de bataillons de chasseurs, ce qui, avec de bons arrangements, peut devenir utile, et même une idée de Frédéric II. On ne peut rien dire encore à cet égard, si ce n'est qu'il est fort étrange que Frédéric-Guillaume II croie pouvoir refaire quelque chose (la partie économique exceptée ) au système militaire et à l'armée de Frédéric II. Le prince Henri aura probablement quelque activité dans l'armée; il a été conservé le premier sur les listes, malgré la nomination d'un feld-maréchal; le roi les a envoyées chez lui hier par M. de Goltz lui-même, pour l'en assurer. C'est un joujou donné à l'enfant. Les détails de son existence militaire sont, au reste, un secret qui ne se divulguera

qu'à l'apparition des nouveaux réglements. Les aides-de-camp généraux viennent souvent chez lui. Il est douteux que ce soit à l'insu du roi; et si ce n'est pas à son insu, il est clair que c'est pour le tromper; ce qui, au reste, est une peine inutile. Il n'a point de plan contraire à la politique du pays (je ne dis pas du cabinet, puisqu'il n'en existe pas), et même il n'en a aucun.

Le comte de Goertz est rappelé, et M. de Hertzberg l'ignorait encore aujourd'hui; il n'y a point de meilleures preuves qu'on ne veut plus se mêler des affaires de la Hollande, du moins directement, et que l'on n'aura pas la bonhomie de s'exposer à une guerre pour les intérêts du stathouder. Malheureusement la maison d'Orange n'en est pas persuadée; elle l'est du contraire, du moins autant que j'en puis juger par la lettre de la princesse, arrivée par le courrier de ce matin, et dont j'ai lu une partie sur le déchiffré nu. C'est surtout sous ce rapport que mon voyage à Nimègue, sous un nom emprunté, et avec une simple autorisation secrète entre elle et moi, pourrait être utile. J'ai lu dans cette même lettre que les patriotes cherchent un emprunt de seize millions de florins, ou de plus de trente-deux millions de nos livres à trois pour cent, quoique la province de Hollande n'ait jamais donné que le deux et demi pour cent, et qu'ils soient fort embarrassés pour les trouver.

Il y a ici trois évêques; celui de Warnie, celui de Culm (qui est de la maison de Hohenzollern) et celui de Paphos. Le premier, dont je vous ai

parlé en vous rendant compte du voyage du roi en Prusse, est le même que Frédéric II réduisit à vingt-quatre mille des cent mille écus que rapportait son évêché avant le partage de la Pologne. Le monarque lui disait un jour: « Je n'ai pas pour « mon compte de grands titres au paradis, faites-« m'y entrer, je vous prie, sous votre manteau. A « la bonne heure, lui répondit le prélat, si Votre « Majesté ne l'eût pas tant rogné. » C'est un homme du monde et de plaisirs, qui se connaît uniquement en beaux-arts, et n'a ni vues, ni projets, soit religieux, soit politiques. Le second a été au service de France; il a la rage de prêcher, d'être éloquent, et le goût de faire du bien. Mais comme il a aussi la manie de faire des dettes et des enfants, ses sermons sont sans fruit et sa charité sans effet. Le dernier est suffragant de Breslaw, jadis fort libertin et un peu athée, aujourd'hui impuissant et radoteur. Ces trois prélats, qui vont être renforcés par celui de Cujavie, et le nouveau coadjuteur, le prince de Hohenlohe, chanoine de Strasbourg, ne tiendront point de concile, et ne justifieront pas les craintes que les luthériens orthodoxes, et la Saxe entiere, qui voit ici la pierre angulaire de la religion protestante, ont conçues sur le penchant du roi au catholicisme. L'un voulait l'aigle noir, qu'il a obtenu; l'autre un bénéfice vacant par la mort de l'abbé Bathiani; le prince de Warmie une somme ( à deux pour cent ) assez considérable pour apaiser ses créanciers.

Le prince Henri, après avoir donné un spectacle

et un grand souper, a terminé le tout par un bal qui a commencé assez tristement et continué de même. Pendant qu'on dansait dans une salle, on jouait au loto dans une autre. Le roi n'a ni dansé ni joué. Sa soirée a été partagée entre mademoiselle de Voss et la princesse de Brunswick. Il a dit un mot à M. de Grotthaus, et rien à aucun autre; aussi la plupart des acteurs et spectateurs sont partis avant lui. L'évêque de Warmie, le marquis de Lucchésini n'ont pas même été remarqués. J'aurais défié l'observateur le plus pénétrant de deviner qu'il y avait un roi dans cette assemblée. On était ennuyé, gêné, mais ni flatté, ni empressé. Il s'est retiré à minuit et demi, après que mademoiselle de Voss a été partie. On voit trop qu'elle est l'ame de son ame, et que cette ame, investie d'une si lourde enveloppe, est bien peu de chose. Il faut vous attendre à cette continuelle répétition; le lieu de la scène change, mais jamais la scène.

P. S. La nouvelle du rappel de M. de Goertz est fausse; et de la manière dont elle m'est venue, c'est M. d'Esterno qui a voulu me tendre un piége, ou on lui en tend un. Je sais même des circonstances qui me feraient croire à la possibilité d'une reprise de négociation. Je n'ai pas le temps d'en dire davantage. Le duc de Brunswick est mandé, et il arrive sous peu de jours. Le comte Wartensleben, oublié pendant cinq mois, a eu hier matin un présent de cinq à six cents écus de rente, et le commandement du régiment de Roemer à Brandebourg.

#### LETTRE LXVI.

Du 19 janvier, jour de mon départ. Ceci ne partira que demain, mais doit arriver avant moi.

Le comte Schmettau, gentilhomme complaisant de la princesse Ferdinand, père indubitable de deux de ses enfants, avait quitté l'armée depuis huit années; il l'avait quittée au milieu de la guerre, aigri par un mot dédaigneux de Frédéric, et dans le grade de capitaine. Il vient d'être nommé colonel avec quinze cents écus de traitement. Cette nomination a déplu à l'armée, et singulièrement à l'aide-de-camp général de Goltz, qui porte le harnais depuis vingt-cinq ans, et n'est que lieutenant-colonel. Au reste, le comte Schmettau, qui a bien servi et reçu force blessures, ne manque pas d'intelligence; il a surtout beaucoup de connaissances d'ingénieur. Il a levé un grand nombre de cartes fort estimées. On parle aussi avec éloge d'une espèce de manuel militaire où il enseigne ce qu'il faut faire depuis la formation d'une recrue, jusqu'au métier de feld-maréchal; enfin on aurait supporté ce passe-droit; mais un autre a mis le comble au mécontentement.

On a antidaté la patente d'un major de Sechenkdorff, gouverneur du second fils du roi, qui se retire, et on lui a fait gagner trente-six rangs. Cette dangereuse méthode, que Frédéric II n'employa jamais que dans des occasions solennelles, et pour des sujets distingués, et que son successeur avait déjà pratiquée pour le comte de Wartensleben, ne tend pas moins qu'à répandre sur l'existence des grades militaires une sorte d'incertitude destructive de toute émulation: elle est d'ailleurs infiniment dangereuse sous un prince faible, bien bizarre lorsqu'elle anticipe le règne, et dans tous les cas elle peut finir par ôter au roi même une de ses plus grandes ressources, le point d'honneur.

Il a déposé cinq cent mille écus à la caisse du pays, et en a remis le billet au porteur à mademoiselle de Voss. Ainsi, quoi qu'il arrive, elle aura toujours au moins quatre-vingt mille livres de rente, outre les diamants, la vaisselle, les bijoux, les ameublements, et la maison qu'on lui achète à Berlin, maison de retraite, car elle ne l'habitera pas. Son royal amant a imaginé lui-même toutes ces délicatesses; et le résultat est que la fille la plus désintéressée a mieux arrangé ses affaires que n'eût fait la plus habile coquette. Le temps nous apprendra si son esprit se montera au rang de sultane favorite.

Les nouveaux impôts portent sur les cartes, les vins de France, le taffetas étranger, les huîtres, le café, le sucre.....; pitoyables ressources! Comme on va à l'aveugle sur tous ces objets, on les tient dans une espèce d'obscurité; il semble qu'on essaie plutôt qu'on n'exécute.

Aujourd'hui, anniversaire du prince Henri, le roi lui a fait présent d'une superbe boîte évaluée douze -

mille écus, a étalé la vaisselle d'or, et fait en un mot tout ce que faisait Frédéric II, si vous en exceptez un grand concert répété la veille dans sa chambre; car il a du temps pour tout, si ce n'est pour les affaires... Des bordels aux ailes, et je le battrai facilement au centre. Gare que ce mot de l'empereur ne soit une prophètie. Heureusement le prophète n'est pas redoutable. Je ne serais pas étonné cependant que tant de torpeur et de vileté ne l'animassent; mais s'il n'attend pas deux années, au défaut de l'énergie du roi, il trouvera celle de l'armée.

P. S. Le duc de Weimar est à Mayence pour la nomination d'un coadjuteur, à ce qu'on prétend; mais comme il visite toutes les cours du Haut et Bas-Rhin, il me semble qu'il serait bon de le surveiller

> FIN DE L'HISTOIRE SECRÈTE DE LA COUR DE BERLIN.

# LETTRE

#### REMISE

## A FRÉDÉRIC-GUILLAUME II,

ROI RÉGNANT DE PRUSSE,

LE JOUR DE SON AVÉNEMENT AU TRONE;

PAR LE COMTE DE MIRABEAU.

Arcus et statuas demolitur et obscurat oblivio, negligit carpitque posteritas. Contra contemptor ambitionis et infinitæ potestatis domitor animus ipsa vetustate florescit; nec ab ullis magis laudatur quam quibus minime necesse est. (PLIN., Panég.) 

## AVANT-PROPOS.

Il est des imputations tout à la fois si odieuses et si absurdes, qu'un homme de sens n'est pas même tenté d'y répondre, et le silence est le seul parti qui convienne à un honnête homme lorsque ceux qui le calomnient ne se nomment pas. Mais parmi les horreurs qu'on a vomies contre moi dans ces derniers temps, et que j'ai plutôt comptées au nombre des récompenses de mes travaux que dans celui de mes malheurs, il en est une qui ne m'a pas laissé insensible. On m'a accusé d'avoir remis au roi de Prusse régnant une satire contre l'immortel Frédéric II.....

Frédéric II m'a appelé près de lui de son propre mouvement, quand j'hésitais à importuner ses dérniers moments du désir bien naturel de voir un si grand homme, et d'échapper au regret d'avoir été son contemporain sans l'avoir connu. Il a daigné m'accueillir, me distinguer; aucun étranger, depuis moi, n'a été admis à sa conversation. La dernière fois qu'il me manda, il venait de se refuser au juste empressement de ceux de mes compatriotes qu'avaient attirés, à Berlin ses manœuvres militaires; et pour prix de cette honorable bonté, j'aurais fait une satire contre lui!...

Certes, Frédéric est trop grand pour que je tente jamais de faire son éloge. Ce mot éloge me paraît fort au-dessous d'un grand roi; il suppose des exagérations peu sincères: forcer les faits ou les dissimuler, n'envisager un sujet que sous ses aspects favorables, tout louer, en un mot, c'est-à-dire déguiser ou trahir la vérité, sont les inconvénients presque inévitables de ce genre; et jamais éloge auquel la critique ne vint pas se mêler ne fut ni vrai ni honorable. Je n'ai donc pas fait, je ne ferai pas l'éloge de Frédéric II; mais je m'efforce, depuis deux ans, d'élever à sa mémoire un monument qui ne soit pas tout-à-fait indigne des travaux dont son règne a été illustré, des grandes leçons que ses succès et ses fautes ont également don-

nées; j'ai entrepris cet ouvrage considérable, qui verra le jour dans le cours de cette année, et je n'en ai pas fait mystère.

Le mémoire que j'ai remis à Frédéric-Guillaume II, le jour de son avénement au trône, était tout-à-fait étranger à ce projet : il s'agissait seulement de mettre sous ses yeux les espérances des honnêtes gens, qui, depuis long-temps, rendaient hommage à ses intentions, et le vœu des hommes instruits, qui savaient combien de choses plus grandes qu'éclatantes pouvaient éclore en Prusse, sous un règne nouveau, et sous un prince dans la force de l'âge et de l'activité.

Le voici ce mémoire, dont on a voulu me faire un crime. Je présente le corps de délit à l'Europe; c'est à elle d'en juger: je n'ai pas changé une ligne à cet écrit, quoique mon opinion ait varié considérablement sur quelques points de détail, comme on le verra dans mon ouvrage sur la Prusse. Mais je me scrais reproché d'altérer, même légèrement, un mémoire que l'on s'est efforcé d'empoisonner.

On a beaucoup demandé quel droit j'avais eu de présenter ce mémoire : mes droits sont dans cet écrit même.

Outre les remerciments que le roi régnant de Prusse a bien voulu consigner dans une lettre, il n'a pas dédaigné de m'en adresser encore de vive voix, au milieu d'une assemblée nombreuse, chez Ş. A. R. le prince Henri, son oncle, huit jours avant mon départ de Berlin. J'ai cru devoir apprendre ce fait au public, hon pas pour répondre à des contes qui n'ont jamais pu tromper personne, mais parce que le courage d'aimer la verité est plus honorable pour un roi que celui de la dire ne peut l'être pour un simple citoyen du monde.

## **LETTRE**

## REMISE

## A FRÉDÉRIC-GUILLAUME II.

SIRE,

Vous êtes roi!.... Le jour est arrivé où Dieu a voulu vous confier le sort de plusieurs millions d'hommes, et le pouvoir de faire de grands biens ou de grands maux sur la terre. Le sceptre vous est remis à l'âge où l'on est capable d'en porter le fardeau; vous devez être rassasié de jouissances vulgaires, vous avez usé de tous les plaisirs, un seul excepté..... mais aussi c'est le plus grand, le seul inépuisable : il vous était interdit; il est en votre pouvoir; vous allez veiller sur le bonheur des humains.

Vous parvenez au trône dans une heureuse époque; le siècle s'éclaire de jour en jour, il a travaillé, il travaille pour vous, il vous amasse des idées saines, il étend son influence sur votre nation, que tant de circonstances ont retardée. Une logique sévère juge de tout aujourd'hui; les hommes qui ne voient que leur semblable sous le manteau royal, et qui en exigent des vertus, sont plus nombreux que jamais; on ne peut plus se passer de

26

leur suffrage, et il ne reste à leurs yeux qu'un genre de gloire; tous les autres sont épuisés. Les succès militaires, les talents politiques, les prodiges des arts, les progrès des sciences, tout a paru et brillé tour-à-tour d'une extrémité de l'Europe à l'autre; la bienfaisance éclairée, qui organise et vivifie les empires, ne s'est point encore montrée sur le trône pure et sans mélange : c'est à vous à l'y faire asseoir; cette gloire sublime vous est réservée. Votre prédécesseur a gagné sans doute assez, et peut-être trop de batailles; il a trop fatigué les cent voix de la Renommée; il a, pour plusieurs règnes, pour plusieurs siècles, à peu près tari la gloire militaire. Si les circonstances vous forçaient à l'imiter, il faudrait se montrer digne de lui, et Votre Majeste n'y manquerait pas; mais il n'y a pour elle aueune raison de chercher avec peine, et par des sentiers battus, une gloire où l'on ne peut plus arriver qu'à la seconde place; tandis qu'avec plus de facilité vous pouvez vous créer une gloire plus pure, non moins brillante, et qui soit la vôtre uniquement. Frédéric a conquis l'admiration des humains; jamais Frédéric n'obtint leur amour, il peut vous appartemir tout entier.

Sire, votre taille, votre figure rappellent les héros de l'antiquité; c'est beaucoup pour les soldats, c'est beaucoup pour le peuple, dont le sens droit et simple associe les belles qualités de l'ame à la beauté du corps, et telle fut la première intention de la nature: aussi ces formes héroiques sont-elles embellies chez vous d'une teinte très-remarquable

de douceur, de calme, de bonté, et ceci n'est pas peu, même pour les philosophes. Votre cœur est sensible; et la nécessité d'une longue circonspection doit avoir tempéré ce que votre bonté naturelle vous aurait donné de trop en facilité. Votre esprit est juste, j'en ai souvent été frappé; votre élocution est forte et précise : vous avez montré plusieurs fois que vous possédiez l'empire de vousmême; vous n'avez point été élevé, mais vous n'avez pas été gâté; et les hommes qui ont de l'énergie savent bien se passer d'éducation : ils reçoivent à chaque instant celle des choses : c'est la bonne ; elle ne se désapprend pas. Vos moyens sont grands; vous êtes le seul souverain de l'Europe qui, loin d'avoir des dettes, avez des trésors : vos troupes sont excellentes; votre nation est docile, fidèle, et bien plus douée d'esprit public qu'on ne devrait l'attendre de sa constitution servile. Quelques parties de l'administration, la comptabilité, par exemple, et toute la manutention purement militaire méritent dans vos états de grands éloges. Un de vos oncles, chargé de gloire et de succès, a la confiance de l'Europe, les talents d'un héros et l'ame d'un sage : c'est un conseil, un coopérateur, un ami que la nature et le sort vous envoient au moment où vous en avez le plus de besoin, au moment où votre déférence pour lui vous acquerra d'autant plus infailliblement tous les suffrages, qu'elle sera plus volontaire. Vous avez des rivaux de puissance et pas un voisin qui soit vraiment à craindre.

Enfin, Sire, vous ses le seul prince qui soyez dans la nécessité indispensable de faire de grandes choses, le seul dont on en attende; et cette nécessité, cette attente, doivent être comptées au nombre de vos plus grands moyens.... Quelle admirable situation est la vôtre! que d'inestimables avantages vous apportez sur ce trône où vous trouvez le pouvoir de todt faire!.... Il est redoutable ce pouvoir même pour celui qui le possède; mais aussi les grandes institutions, les réformes importantes, la régénération des empires n'appartiennent qu'à des monarques absolus.... Veuillez, ah! veuillez recueillir les trésors qu'étale sur vos pas la Providence, méritez les bénédictions du pauvre, l'amour du peuple, le respect de l'Europé, les vœux des sages; soyez juste, soyez bon, et vous serez heureux, vous serez grand.

Grand! Sire, vous voudrez ce titre; mais vous le voudrez de la bouche de l'histoire et de celle des siècles futurs. Vous le dédaignerez dans celle de vos courtisans, que vous avez entendus, que vous entendrez désormais bien davantage prodiguer même la louange grossière. Si vous faites ce que le fils de votre esclave aura fait dix fois par jour mieux que vous, ils diront que vous avez fait une action extraordinaire: si vous obéissez à vos passions, ils diront que vous faites bien: si vous prodiguez le sang de vos sujets comme l'eau des fleuves, ils diront que vous faites bien: si vous affermez l'air, ils diront que vous faites bien: si vous vous vengez, vous si puissant! ils diront que vous vous vengez, vous si puissant! ils diront que vous

ſ

faites bien.... Ils l'ont dit quand Alexandre dans l'ivresse déchira d'un coup de poignard le sein de son ami; ils l'ont dit quand Néron assassina sa mère.

Mais vous, Sire, c'est du sentiment intérieur de votre propre justice, c'est de la conviction éclairée de votre bienfaisance que vous avez besoin. Votre conscience sera votre premier juge; et votre peuple, l'Europe et la postérité confirmeront ses décrets. Il vous faut nécessairement leur estime; eh! combien il vous sera facile de l'obtenir! Si vous remplissez infatigablement vos devoirs sans jamais remettre au lendemain le fardeau du jour précédent; si, par des principes grands et féconds, vous savez les simplifier, et les mettre au niveau des forces d'un homme; si vous donnez à vos sujets toute la liberté qu'ils peuvent porter; si vous protégez toutes les propriétés; si vous facilitez les travaux utiles; si vous effrayez les petits oppresseurs qui sous votre nom voudraient empêcher les hommes de faire, pour leur avantage, ce qui leur convient sans nuire à autrui, un cri unanime bénira votre autorité, la rendra plus sacrée, plus puissante, et tout vous deviendra aisé; car toutes les volontés et toutes les forces se réuniront à votre force et à votre volonté; votre travail acquerra chaque jour une nouvelle douceur. La nature a rendu le travail nécessaire à l'homme; elle lui a donné aussi ce précieux avantage que le changement de travail est tout à la fois pour lui un délassement et une source de plaisirs. Qui plus aisément qu'un roi peut vivre selon cet

ordre de la nature? Un philosophe a dit: qu'aucun homme n'était aussi ennuyé qu'un roi; il devait dire: qu'un roi fainéant. Eh! comment l'ennui pourrait-il atteindre le souverain qui veut faire son métier? Entretiendra-t-il jamais mieux la vigueur de son esprit et sa santé même qu'en se préservant par le travail du dégoût que doit éprouver tout homme de sens au milieu de ces diseurs de riens, de ces artisans de fastidieuses louanges, qui n'étudient le prince que pour le corrompre, l'endormir et le filouter?... Leur seul art est de le rendre apathique et faible, ou impatient, brusque et inappliqué.... Votre peuple jouira de vos vertus? car il n'y a qu'elles qui puissent conserver, améliorer son patrimoine. Vos courtisans cultiveront vos défauts; car c'est sur eux seuls que peuvent porter leur crédit et leurs espérances.

Sire, l'habitude, non moins que les circonstances, influe sur les hommes; et le commencement détermine l'habitude. Voilà pourquoi les premiers moments d'un règne sont si précieux; on en espère tout, et le plus léger effort qui seconde cette espérance la confirme, la double, la centuple; on s'affermit dans l'amour du bien par le plaisir de l'avoir fait, et celui que l'on veut faire devient plus aisé par celui qu'on a déjà effectué.

Or le commencement, Sire, dépend absolument de vous; ne prenèz que de bonnes habitudes; n'en laissez point établir de frivoles autour de Votre Majesté. Qu'on voie en vous un homme appliqué et véritablement amoureux du bien public; tous vos ministres, tous vos courtisans travailleront aussitôt. L'émulation des idées utiles naîtra, et produira infailliblement quelques fruits. Elle vous servira du moins à juger la portée de l'esprit de ceux qui vous approchent; elle peut quelquesois réveiller ou même faire éclore une pensée heureuse, et vous aurez tourné au bien de votre peuple jusqu'à ce penchant à la flatterie qu'on ne peut entièrement bannir des cours.

Vous pouvez, dès le commencement, vous assurer la liberté d'esprit que demandent les grandes affaires, en classant celles qui appartiennent à l'autorité souveraine, et laissant à la magistrature et à l'administration toutes celles qui peuvent et doivent finir sur le lieu.

Plus d'un souverain estimable s'est rendu incapable de régner avec gloire, en se laissant écraser du soin des affaires privées. Pour vous, Sire, comme il vous convient de gouverner toujours bien, il est digne de vous de ne pas trop gouverner. Pourquoi, dans le gouvernement civil, montrer le pouvoir du roi, lorsque les affaires peuvent aller sans lui? L'autorité une fois établie, la sûreté au-dehors assurée, la justice civile et criminelle distribuée sur des principes d'égalité entre toutes les classes des citoyens, et par conséquent les propriétés de tout genre suffisamment calculées; les contributions judicieusement assises, les travaux publics, les chemins, les canaux sagement dirigés, que reste-t-il à faire au gouvernement? Rien qu'à jouir du travail des citoyens, qui, en faisant leurs affaires sous

votre protection pour leur plus grand intérêt, font celles de l'état et les vôtres.

Le prince qui examinera s'il ne vaudrait pas mieux laisser aller seules la plupart des choses humaines, un tel prince est encore à paraître, et c'est celui-là cependant qui gouvernera, comme Dieu, par le ministère de la raison et de l'intérêt de chacun, en assurant seulement à tous le fruit de leur intelligence et de leur travail. Où les hommes seront les plus libres, là sera le plus grand nombre, et là aussi ils auront le plus de soumission et d'attachement pour l'autorité; car l'autorité est essentiellement amie de la liberté qu'elle protége. Personne ne lui demande autre chose, sinon: « Faites « en sorte qu'on me laisse libre et en paix. »

Vous n'êtes sûrement pas à reconnaître, Sire, que la fureur des réglements est le caractère des petits esprits, des hommes incapables de généraliser, nourris d'idées timides, d'appréhensions ridicules. Cette importante vérité vous indiquera les réformes que vous aurez à faire, et combien vous gouvernerez mieux que vos prédécesseurs et vos émules en gouvernant moins.

Il est sans doute une foule de choses bonnes, utiles, nécessaires, urgentes même, qu'il vous est impossible d'exécuter à l'instant. Non-seulement il faut que vous les appreniez, que vous les combiniez, que vous les mûrissiez; car pourquoi croiriezvous d'après l'opinion d'un autre? C'est une des plus grandes erreurs dont vous deviez vous défendre, comme aussi d'être obligé de revenir sur

vos pas. Le manque de suite qu'a montré celui de vos émules qui a tenté le plus de choses, a plus nui à sa considération politique que ses plus lourdes fautes. Non-seulement donc il faut que vous appreniez quelles sont les choses à faire; mais, ce qui est plus difficile, il faut que vous les enseigniez. à vos ministres peut-être, à votre peuple certainement. C'est en préparant les actes législatifs par la persuasion que vous arriverez, Sire, sans secousses et presque sans obstacles, aux opérations qui exigent des temps plus calmes, et moins surchargés que les premiers moments d'un nouveau règne. Mais il est des choses que vous pouvez exécuter à l'instant même, et qui, donnant de vous la plus haute opinion, vous feront recueillir les fruits de la confiance, et vous faciliteront les grandes réformes dont votre règne doit être rempli,

Souffrez qu'un homme qui vous aime, pardonnez cette expression libre, mais profonde, souffrez qu'un homme qui vous aime pour le bien que vous pouvez faire, pour le grand exemple que vous allez donner du mal que l'on peut épargner, vous indique quelques-unes de ces choses qu'un seul aote de votre volonté peut opérer, qui ne produiront que du bien sans nul mélange d'inconvénients, et feront des premiers moments de votre administration l'aurore du règne le plus paternel qui ait jamais embelli la terre.

Au nombre de ces choses, Sire, et la première au premier rang, je compte l'abolition de l'esclavage militaire, c'est-à-dire de l'obligation imposée dans vos états à tout homme de servir depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de soixante et plus, s'il le peut, pour huit gros tous les cinq jours.

Cette affreuse loi, née des nécessités d'un siècle de fer, et d'un pays à demi-barbare, cette loi qui dépeuple et dessèche votre royaume, qui déshonore la partie la plus nombreuse et la plus utile d'une nation sans laquelle vous et vos ancêtres n'auriez été que des esclaves plus ou moins décorés; cette loi que vos officiers aggravent encore en levant plus d'hommes que la conscription militaire ne le permet, ne vous vaut pas un soldat de plus que ceux que vous auriez sans elle par une augmentation de paie dont vous trouverez facilement l'économie dans la juste réduction des ruineux enrôleurs que Frédéric II entretenait dans les pays étrangers, et par un arrangement sage pour recruter l'armée prussienne d'une manière qui élève les ames, qui ajoute à l'esprit public, qui ait les formes de la liberté au lieu de celles de l'abrutissement et de l'esclavage.

Dans toute l'Europe, Sire et chez vous plus qu'ailleurs, on a eu la stupidité de laisser perdre un des plus utiles instincts sur lequel puisse être fondé l'amour de la patrie. On a exigé des hommes d'aller à la guerre comme de vils troupeaux à la boucherie, lorsqu'il n'y avait rien de plus facile que de faire pour eux du service public un objet d'émulation et de gloire.

Vos sujets sont obligés de servir depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de soixante, et regardent lı úr!.

Lalli:

iq jar

un sic

loi:

de:

15 13

Dirk

i da

v.c

Ita:

ďĢ.

e 1.

THE

1.5

p.º

• •

D

avec raison cet assujétissement comme une trèsdure servitude. Il en est de même des milices en France, qui, moins cruelles, y sont très-odieuses. Eh bien! les Suisses ont une obligation semblable qui commence deux ans plus tôt (dès l'âge de seize ans), et ils se croient des hommes libres.

En effet, la confédération naturelle qui engage les citoyens d'un même état à repousser l'ennemi, à défendre leur héritage et celui de leurs voisins, est si manifeste, et son exercice présente un tel attrait aux jeunes gens, qu'il est inconcevable que la tyrannie ait pu être assez imbécile pour en faire un fardeau.

Donnez, Sire, à cette obligation une forme libre et glorieuse, en la liant à l'exercice de quelque volonté, à la nécessité de mériter quelque estime, à un point d'honneur, et votre armée sera encore mieux composée, et vos sujets se croiront et seront réellement soulagés d'un grand joug.

D'abord faites grace des dix dernières années de service. Les vieillards n'affaibliront pas votre armée. Que vos paysans ensuite forment dans leurs paroisses des compagnies nationales qui s'exerceront le dimanche. Que les compagnies nationales nomment entre elles des grenadiers, et que ce soit parmi ceux-ci qu'on prenne les recrues de vos régiments. Ne les faites pas choisir par vos officiers, ni par le magistrat, mais à la pluralité des voix de leurs camarades; tout arbitraire se trouvera banni, tout choix deviendra une distinction, et les paroisses répondant des soldats qu'elles vous auront fournis, et devant remplacer leurs grenadiers,

lorsque ceux-ci seront partis pour l'armée, vos troupes seront toujours au complet, sans effort, sans tyrannie, sans murmures.

Les rois, créateurs d'une puissance, impatients de jouir, ne se fient pas aux principes généreux; ils craignent que les hommes qu'ils appellent ne soient rebutés par les rigueurs des commencements. De là ces disciplines tyranniques par lesquelles ils pensent fixer sur leur sol les infortunés qui s'v trouvent. Il n'y a plus de prétexte à cette erreur dans l'état actuel de votre royaume. Il est temps de lui ôter ces formes repoussantes qui en éloignent les bons sujets, ou qui leur donnent envie d'en sortir; bannissez donc toute contrainte qui n'est pas nécessaire; et combien peu le sont! celle-là du moins, la plus odieuse de toutes, ne l'est certainement plus. Au reste, et avant de vous décider à l'exécution d'un plan pour recruter l'armée, il faut considérer avec toute l'attention qu'il mérite celui du plus estimable de vos ministres, du baron de Hertzberg, qui à de vastes connaissances sur les plaies profondes de votre pays, et ses moyens de salut et de prospérité, joint au plus haut degré l'esprit public et l'amour de la gloire prussienne. Il prétend pouvoir recruter votre armée par ellemême, de manière, dit-il, à pourvoir aux besoins les plus exagérés de la politique la plus inquiète; peut-être, et probablement, ce plan peut se combiner avec mes idées; il est incontestablement un de ceux qu'on peut exécuter dès les premiers instants de votre règne. Mais faites-le précéder d'une

loi d'affranchissement qui appellera sur vos opérations le concours de tous les suffrages et de tous les efforts.

Ce n'est pas à un aussi honnête homme que vous, Sire, (eh! quel plus grand éloge à faire d'un roi!) qu'il est nécessaire de recommander, à l'égard des enrôlements, l'observation religieuse de toutes les capitulations, si indignement violées sous vos prédécesseurs, et la pieuse rémunération des militaires distingués par de longs et fidèles services..... Hélas! Sire, j'ai vu donner, sous les fenêtres de votre palais, l'aumône à des hommes qui versaient leur sang pour votre maison, quand vous suciez encore le lait de votre nourrice! Sans doute votre généreuse équité améliorera leur sort. Mais songez aussi au devoir, à la nécessité d'élever les enfants des soldats, qui périssent aujourd'hui de la manière la plus déplorable, dans la maison des orphelins de Postdam, où plus de quatre mille sont entassés; l'humanité vous implore pour ces tristes victimes, et la politique prévoyante, qui dit trop que de long-temps les états prussiens ne seront affranchis de la nécessité d'avoir une grande armée, vous montre assez le prix dont ces enfants sont pour vous.

On doit être heureux dans vos états, Sire; donnez la liberté de s'expatrier à quiconque n'est pas retenu d'une manière légale par des obligations particulières; donnez par un édit formel cette liberté. C'est encore là une de ces lois d'éternelle équité, que la force des choses appelle, qui vous

fera un honneur infini, et ne vous coûtera pas la privation la plus légère; car votre peuple ne pourrait aller chercher ailleurs un meilleur sort que celui qu'il dépend de vous de lui donner; et s'il pouvait être mieux ailleurs, vos prohibitions de sortie ne l'arrêteraient pas. Laissez ces lois à ces puissances qui ont voulu faire de leurs états une prison, comme si ce n'était pas le moyen d'en rendre le séjour odieux. Les lois les plus tyranniques sur les émigrations n'ont jamais eu d'autre effet que de pousser le peuple à émigrer, contre le vœu de la nature, le plus impérieux de tous, peutêtre, qui l'attache à son pays. Le Lapon chérit le climat sauvage où il est né. Comment l'habitant des provinces qu'éclaire un ciel plus doux penserait-il à les quitter, si une administration tyrannique ne lui rendait pas inutiles ou odieux les bienfaits de la nature! Une loi d'affranchissement, loin de disperser les hommes, les retiendra dans ce qu'ils appelleront alors leur bonne patrie, et qu'ils préféreront aux pays les plus fertiles; car l'homme endure tont de la part de la Providence; il n'endure rien d'injuste de son semblable; et s'il se soumet, ce n'est qu'avec un cœur révolté. L'homme ne tient pas par des racines à la terre; ainsi il n'appartient pas au sol. L'homme n'est pas un champ, un pré, un bétail; ainsi il ne saurait être une propriété. L'homme a le sentiment intérieur de ces vérités simples; ainsi l'on ne saurait lui persuader que ses chefs aient le droit de l'enchaîner à la glèbe. Tous les pouvoirs se réuniraient en vain pour lui

inculquer cette infame doctrine. Le temps n'est plus où les maîtres de la terre pouvaient parler au nom de Dieu, si même ce temps a jamais existé. Le langage de la justice et de la raison est le seul qui puisse avoir un succès durable aujourd'hui; et les princes ne sauraient trop penser que l'Amérique anglaise ordonne à tous les gouvernements d'être justes et sages, s'ils n'ont résolu de ne dominer bientôt que sur des déserts.

Abolissez, Sire, les traites foraines, les droits d'aubaine envers toutes les nations : que vous rapportent ces restes de la barbarie féodale?N'attendez pas, pour les anéantir, un système de réciprocité, qui n'a jamais d'autre effet que de retenir les peuples dans un plus long état de déraison et de guerre. Ce qui est bon à faire pour la prospérité d'un pays n'a pas besoin de réciprocité: les objections de ce genre sont les arguments d'une sotte vanité. Si un état perd à ce que dans un autre on tyrannise les hommes et les propriétés, c'est à son gouvernement à se hater de mettre fin chez lui à ces funestes mé-. comptes, puisque ce sont eux qui ont forcé ses sujets à chercher fortune ailleurs, et que ce sont eux encore qui les font hésiter à venir déposer les fruits de leur industrie sur le sol qui reçut leur berceau. Ne fautil pas que quelqu'un commence? Combien n'est-il pas noble et digne d'un roi de commencer le premier dans une chose juste et honnête? Eh! qui plus que vous, Sire, dont les sujets commerçants un peu aisés n'ont pu faire fortune qu'en pays étrangers, a intérêt de donner l'exemple de l'abolition d'une exaction si atroce? L'Angleterre et la Hollande ont-elles attendu pour y renoncer envers vous que vous y renonçassiez envers elles!

Une des plus urgentes opérations qui appelle vos regards, et qu'un seul mot peut encore exécuter, c'est une loi pour rendre aux bourgeois la liberté d'acquérir les terres nobles avec tous les droits qui y sont attachés. On a poussé l'observation de l'étrange décret qui la leur ravit jusqu'à cette inique démence que, si une terre noble vient à être vendue pour dettes, et qu'un bourgeois veuille satisfaire aux créanciers, en abandonnant en outre une certaine somme au débiteur, on ne peut le lui permettre sans un ordre exprès du roi; le plus souvent cet ordre a été refusé par votre prédécesseur, et le noble qui faisait perdre les créanciers, et laissait sans ressource le débiteur, avait la préférence. Qu'est-il résulté de cet absurde régime? avilissement du prix des terres, c'est-à-dire de la première richesse de l'état, au très-grand désavantage des nobles qui les possèdent; dépérissement de la culture, déjà découragée par tant d'autres causes; manque de crédit pour les gentilshommes; aggravation du terrible préjugé qui mutile la bourgeoisie et qui hébète la noblesse, en faisant de ses droits honorifiques une source de considération exclusive qui la dispense d'en acquérir une autre; enfin, nécessité absolue de s'expatrier, pour les roturiers qui ont acquis quelques capitaux, et qui ne peuvent les employer ni dans le commerce, qu'étouffent les monopoles, ni dans l'agriculture, qui ne les admet

point à l'espérance de devenir propriétaires. Et en effet, le Mecklenbourg n'est-il pas rempli de marchands de Stettin, de Kænigsberg, etc., qui ont employé les profits que leur a valu la dernière guerre maritime à l'achat des terres de la noblesse ruinée de ce pays? Ce serait là, Sire, une trèsgrande perte pour vous, si le Mecklenbourg devait vous être toujours étranger; c'en serait une incalculable qu'un tel ordre de choses subsistât. Une observation qui n'a pu échapper aux voyageurs attentifs, c'est que les commerçants heureux aiment à se délasser dans les soins de l'agriculture. La terre la plus aride se fertilise entre leurs mains; ils y prodiguent les avances, ils y portent cet esprit d'ordre, de détail et de prévoyance qui les enrichit dans leur commerce. Partout où la bourgeoisie peut acquérir, partout où le commerce est en honneur, le pays devient riant; il offre l'aspect de l'abondance et de la prospérité. L'industrie commerçante éveille toutes les autres; et la terre aussi demande ces procédés ingénieux qui animent la végétation et l'étendent sur le sol le plus ingrat. Sire, veuillez l'observer; ces procédés n'ont jamais été inventés dans les pays à noblesse. Nous les devons aux constitutions où la naissance illustre disparaît devant le mérite et les talents.

Abolissez, Síre, ces prérogatives insensées qui remplissent de grandes places d'hommes médiocres, pour ne pas dire pis, et désintéressent le plus grand nombre de vos sujets sur un pays où ils ne trouvent qu'entraves et humiliations. Méfiez-vous,

ah! méfiez-vous de cette aristocratie universelle, fléau des états monarchiques, encore plus que des états républicains, et qui, d'une extrémité du globe à l'autre, opprime l'espèce humaine : l'intérêt du monarque le plus absolu est tout entier dans les maximes populaires. Ce ne sont pas les rois que ces peuples appréhendent et repoussent, ce sont leurs ministres, leurs courtisans, leurs nobles, l'aristocratie en un mot. Si le roi savait, disent-ils, Ils invoquent toujours l'autorité royale, et sont toujours prêts à lui donner main-forte contre l'aristocratie. Eh! d'où vient la force du prince, si ce n'est du peuple? sa sûreté personnelle, si ce n'est du peuple? sa richesse, sa splendeur, si ce n'est du peuple? les bénédictions, qui seules peuvent lui faire sentir la présence du bonheur, si ce n'est du peuple? Et qui sont les ennemis du prince, si ce ne sont les grands, les aristocrates, qui voudraient que le roi ne fût parmi eux que le premier entre égaux, et qui, partout où ils l'ont pu, ne lui ont laissé de prééminence que celle du rang, se réservant celle du pouvoir? Par quelle étrange erreur faut-il que les rois avilissent leurs amis, et les livrent à leurs ennemis? Le peuple a l'intérêt, il a la volonté qu'on ne trompe jamais le prince. Les grands ont l'intérêt et la volonté contraires. Le peuple est aisé à contenter; il donne, et ne demande point : empêchez que les oisifs titrés ne pesent sur lui; laissez ouverte la carrière que lui montra l'Être suprême en le créant; il ne murmurera point. Eh! quel prince parviendrait à contenter le noble, le

riche, le grand? Cessent-ils de demander? cesseront-ils jamais? Sire, l'égalité de droits entre ceux qui soutiennent le trône en est le plus ferme appui. Les changements à faire en ce genre ne peuvent être prompts; mais il en est un qu'on ne saurait trop hâter: que dans la hiérarchie du gouvernement, sur les degrés qui approchent du trône, les grands ne puissent arrêter personne par leurs prérogatives, qu'ils sentent la nécessité du mérite égal pour obtenir la préférence; vous les élèverez au niveau de leur rang.

Faites ouvertement la guerre au préjugé qui met une si grande distance entre les fonctions militaires et les fonctions civiles. Ce préjugé, sous un prince faible, que votre maison, comme toute autre, peut produire enfin, exposerait le pays, le trône même, à toutes les convulsions de l'anarchie prétorienne. C'est devant l'ennemi, Sire, que l'officier, que le soldat doivent montrer de l'orgueil; mais ils ne sont que les frères du bourgeois; et s'ils sont les frères défenseurs, ils sont aussi les frères stipendiés. Dans un état tel que le vôtre, il est possible que le militaire doive avoir la première considération; mais il ne faut pas qu'il en ait une exclusive; ou vous aurez une armée, et vous n'aurez jamais un royaume. Que les officiers civils soient plus considérés qu'ils ne l'ont été sous votre prédécesseur. Rien n'est plus juste et plus facile. Le prince qui tient le sceptre des opinions peut les diriger par les attentions les plus simples. Frédéric II a eu la manie de ne jamais quitter l'uniforme, comme s'il n'était le

roi que des soldats! et ce costume légionnaire n'a pas peu contribué à décréditer les officiers civils. Comment n'a-t-il pas senti qu'il est à jamais impossible au gouvernement de rendre estimables des hommes auxquels il ne veut point montrer d'estime? Il ne réussira pas mieux à rendre incorruptibles ceux auquels il n'assurera pas une indépendance pécuniaire. Que les officiers civils soient mieux payés, et n'oubliez jamais, Sire, que mal payer est une mauvaise économie. J'en atteste entre mille exemples les énormes péculats qu'ont commis chez vous, depuis quelques années, les administrateurs des caisses publiques. Par une inconséquence trèsimportante dans ses suites, on a montré trop de mépris pour la classe des gens de finances, et l'on a puni trop légèrement ceux qui ont été convaincus des friponneries les plus insignes. Cette partialité ne peut qu'indigner le pauvre, et encourager la mauvaise foi, qui sait bientôt qu'elle n'a pour diminuer ses risques qu'à soudoyer des complices.

Faire rendre une justice prompte et gratuite est évidemment le premier devoir des souverains. La justice gratuite, si le juge n'a aucun intérêt à éluder la loi de ne recevoir que ses gages, est bientôt rendue; elle le sera équitablement si votre surveillance est active, est sévère; si vous n'oubliez jamais que la sévérité est le premier devoir des rois. Cette grande réforme d'une justice purement gratuite ne sera heureusement pas dans vos états une charge bien onéreuse; car votre peuple est bon, et n'est pas processif. Mais, onéreuse ou non, ce qui est

d'étroite équité est toujours nécessaire. La justice, Sire, est avant l'utilité même; ou plutôt il n'y a point d'utilité sans la justice. Les juges doivent être payés du revenu public, et non des épices: le nier serait absurde; car enfin les juges ne devraient-ils donc pas exister et subsister, quand bien même, durant une année entière, il n'y aurait pas un procès? Soyez le premier, Sire, à établir une justice vraiment gratuite.

Soyez aussi le premier souverain dans les états duquel tout homme qui veut travailler trouve du travail. Tout ce qui respire doit être nourri en travaillant. C'est la première loi de la nature, loi antérieure à toute convention humaine; c'est le lien de toute société. Le gouvernement qui négligerait de multiplier les subsistances, et qui ne laisserait pas à chaque individu le libre usage et le profit de son industrie, serait le complice et l'auteur de tous les crimes des hommes; il ne punirait pas un coupable qu'il ne commît un assassinat; car tout homme qui ne trouve que refus à l'offre de son travail, en échange de sa subsistance, devient l'ennemi naturel et légitime des autres hommes; il a le droit de guerre privée contre la société.

Que partout, au sein des campagnes comme autour des villes, des ateliers soient ouverts à vos frais. Que tous les hommes, de quelque pays qu'ils soient, y trouvent leur subsistance au prix du travail; que vos sujets y apprennent ce que valent le temps et l'activité.

Ces travaux, Sire, ne vous coûteront rien, car

ils se paieront d'eux-mêmes; ils ouvriront des débouchés au commerce; ils faciliteront le débit des productions de l'agriculture; ils enrichiront le territoire de votre état et les finances de Votre Majesté.

Voilà, Sire, les institutions qui conviennent à un grand roi, et non des manufactures armées de priviléges exclusifs, qu'on ne peut soutenir que par des injustices et des monceaux d'or, et qui n'enrichissent qu'un très-petit nombre d'hommes; ou des hôpitaux qui feraient naître des pauvres, si les pauvres n'existaient pas.

Sans doute, hélas! il y a trop de pauvres chez vous, surtout à Berlin; et ces malheureux demandent des soins. Dans votre capitale, on ne peut le dire sans une émotion bien triste, le dixième des habitants reçoit des aumônes publiques, et ce nombre augmente annuellement. Sans doute encore il faut limiter l'étendue des villes où il se crée, par l'excessive population, un ordre de choses qui corrompt tout : c'est de leur sein que sort, non-seulement la misère, mais la plus affreuse de toutes les misères, parce qu'on ne sait comment la secourir. Les misérables des villes sont des êtres qui ont tout perdu au moral comme au physique: mais en général ce qu'on doit opposer à cette misère, toujours croissante, ce sont des ateliers de travail utile et fort, pour lequel tout homme qui a des bras est propre, et non pas des fabriques misérables dans leur faste, uniquement bonnes à encourager le luxe de décoration, qui déjà dévore votre pays; ou ces hôpitaux, source féconde de déprédations, utiles

à leurs seuls directeurs, et qui absorbent des fonds considérables, tandis que vos écoles, surtout celles du plat pays, sont si négligées, si misérables, que quelques-uns de leurs chefs ont à peine annuellement quinze écus d'honoraires. Que Votre Majesté rende ses sujets propres au travail par une bonne instruction, et ils n'auront pas besoin d'hôpitaux.

L'instruction, Sire, vous ne l'ignorez pas, est un des plus importants devoirs du souverain, et c'est aussi l'un de ses plus riches trésors. Le plus habile des hommes ne peut rien qu'en formant ceux qui l'entourent, et dont il est obligé de se servir, qu'en leur apprenant sa langue, qu'en les familiarisant avec ses idées, avec ses principes; la liberté de la presse la plus entière doit donc être au nombre de vos premières opérations; non pas seulement parce que restreindre cette liberté c'est gêner l'exercice des droits naturels; mais parce que tout obstacle au progrès des lumières est un mal, un grand mal, surtout pour vous, qui ne pouvez tenir que de l'imprimerie la jouissance de la vérité et de l'opinion, ce premier ministre des bons rois. On vous dira, Sire, qu'en fait de liberté de la presse, on ne peut rien ajouter à ce qui existe à Berlin: mais l'abolition de la censure, de cette censure si inutile, et toujours si arbitraire, sera beaucoup. Que tout imprimeur se nomme à la tête du livre qu'il imprime c'est assez; c'est trop peut-être. La seule objection spécieuse contre la liberté illimitée de la presse, c'est la licence des libelles. On ne voit pas que la liberté de la presse leur ôte leur danger, parce que

sous son régime la vérité seule reste. Les libelles les plus calomnieux n'ont d'empire que dans les pays où l'on n'est pas libre de faire imprimer : c'estune contrebande qu'on ne saurait extirper; les gênes ne retiennent que les honnêtes gens. Qu'on ne voie donc plus chez vous ce contraste absurde d'envoi de librairie étrangère, qu'il est absolument défendu d'inspecter, et de librairie nationale soumise à une inquisition sévère. Que tout circule. Lisez, Sire, et qu'on lise dans vos états; les lumières veulent monter de toutes parts jusqu'à votre trône. Appelleriezvous la nuit? oh! non, votre grande ame ne le voudra pas, et vous le voudriez en vain; vous y perdriez trop, sans obtenir même le fatal succès de les étouffer. Vous lirez, Sire, vous commencerez une noble association avec les livres: ils ont détruit des préjugés honteux et cruels; ils vous ont aplani la route; ils vous ont servi avant votre • naissance, vous ne serez point ingrat envers les travaux accumulés des génies bienfaiteurs; yous lirez, et vous protégerez ceux qui écrivent, car sans eux que serait l'espèce humaine, et que deviendrait-elle? Ils vous instruiront, ils vous aideront, ils vous parleront sans vous voir; sans approcher de votre trône, ils y introduiront l'auguste vérité; elle entrera chez vous, seule, sans escorte, sans dignités; elle n'aura ni titres, ni cordons; elle sera invisible et désintéressée. Vous lirez; mais vous voudrez aussi que votre peuple sache lire; vous ne croirez pas avoir tout fait en recrutant chez les étrangers vos académies; vous fonderez des écoles, vous

les multiplierez, surtout dans les campagnes; vous les doterez, vous ne voudrez pas régner dans les ténèbres; vous direz que la lumière se fasse, et la lumière naîtra à votre voix, et son auréole divine ornera mieux votre tête que tous les lauriers des conquérants.

Il est dans vos états, Sire, un fléau dévorant, que vous ne sauriez trop subitement étouffer (et sans doute un tel bienfait signalerait dignement la première journée de votre avénement au trône); c'est le loto, qui n'en serait que plus odieux et plus redoutable, quand il vous procurerait des trésors, et qui, pour un pitoyable profit de cinquante mille écus, précipite dans toutes les calamités du vice et de la misère les classes industrieuses de votre peuple.

On vous répétera, Sire, ce que de prétendus hommes d'état n'ont pas rougi d'écrire et d'imprimer; que la loterie peut être regardée comme un ' impôt libre et volontaire!.... Un impôt!..... Quel • impôt! qui fonde ses plus grands produits sur le délire ou sur le désespoir! quel-impôt, que le plus riche propriétaire est dispensé de payer, et que les hommes sages, les meilleurs citoyens ne paieront jamais!... Un impôt libre!... Étrange liberté! chaque jour à chaque instant du jour, on crie au peuple qu'il ne tient qu'à lui de s'enrichir avec un peu d'argent! on propose un million pour vingt sous au malheureux qui ne sait pas compter, qui manque du nécessaire; et le sacrifice qu'il fait à ce fol espoir du seul argent qui lui reste, de cet argent qui apaiserait les cris de sa famille, est un don libre

et volontaire! c'est un impôt qu'il paie à son souverain!

On vous dira encore, on osera vous dire que cette horrible invention, qui empoisonne tout, jusqu'à l'espoir, le dernier bien des humains, est un mal, mais qu'il vaut mieux que vous recueilliez vous-même la moisson de votre loto, que si vous l'abandonniez aux loteries étrangères... Ah! Sire, rejetez avec horreur cette arithmétique corrompue, ces sophismes détestables: certes, il est des moyens de s'opposer aux loteries étrangères; on ne doit point appréhender les collecteurs secrets, ils ne peuvent pas pénétrer fort avant lorsque la peine est sévère, et c'est bien là, c'est là seulement qu'un prix pour la délation est sans inconvénient; car c'est la peste circulante qu'on dénonce. La peine naturelle contre ceux qui favoriseraient les mises aux loteries étrangères, est l'infamie, l'exclusion des • places municipales, des corporations de marchands, du droit d'assister à la bourse : cette peine est trèssévère, et suffit sans doute. Mais s'il fallait des remèdes extrêmes pour arrêter un tel délit, la peine de mort, cette peine qui révolte mon esprit et glace d'effroi mon ame, cette peine prodiguée pour tant de crimes, et qu'aucun crime ne mérite peut-être, serait plus excusée par l'horrible liste des malheurs et des désordres qui naissent des loteries, que par les conséquences même exagérées d'un vol domestique.

Mais, Sire, une grande, première et subite opération que je demande à Votre Majesté, au nom de

son intérêt le plus prochain, et de sa gloire, c'est une déclaration prompte et formelle, revêtue des caractères les plus imposans de la souveraineté, qu'une tolérance illimitée sera dans tous vos états à iamais ouverte à toutes les religions. Vous avez une occasion très-naturelle et non moins précieuse de faire une telle déclaration: consignez-la dans l'édit qui accordera toute liberté civile aux Juifs. Ce bienfait, qui, dès les premiers moments de votre règne, vous fera surpasser en tolérance religieuse votre illustre prédécesseur, c'est-à-dire le prince le plus tolérant qui fut jamais; ce bienfait ne sera pas sans récompense : outre le surcroît nombreux de population et de capitaux qu'il vous attirera infailliblement aux dépens des autres pays, dès la seconde génération les Juifs deviendront de bons et d'utiles citoyens; il ne faut pour cela que les encourager aux arts mécaniques et à l'agriculture, qui leur sont interdits; les affranchir des taxes particulières qui les surchargent; les faire ressortir comme vos autres sujets des tribunaux ordinaires, en ôtant à leurs rabbins toute autorité civile. Sire, je vous en conjure, gardez-vous de suspendre la déclaration de la tolérance la plus universelle. On craint dans vos états de perdre en ce genre, plutôt qu'on n'espère de gagner. On redoute ce qu'on appelle vos préjugés, vos préventions, votre doctrine: c'est le seul côté peut-être par lequel la calomnie vous ait sérieusement attaqué! Donnez un démenti solennel à ceux qui vous ont annoncé comme intolérant; montrez-leur que votre

respect pour les opinions religieuses remonte à votre respect pour le Grand Être, et que vous êtes loin de vouloir prescrire la manière de l'adorer; montrez que, quelles que soient vos opinions philosophiques ou religieuses, vous ne prétendrez jamais au droit absurde et tyrannique d'y ranger les autres mortels.

Après ces opérations préliminaires, qui, je ne saurais trop le répéter, sont bonnes dans une heure comme dans un an, et qui par conséquent seraient meilleures aujourd'hui, un coup-d'œil plus particulier sur le système d'économie politique qui régit vos états vous conduira à d'autres considérations.

C'est une chose très-remarquable qu'un homme tel que votre prédécesseur, distingué par l'extrême justesse de son esprit, ait embrassé un système d'économie politique si profondément vicieux.... Impositions indirectes, prohibitions extravagantes, réglements de tout genre, priviléges exclusifs, monopoles sans nombre.... tel a été l'esprit de son gouvernement intérieur, à un degré qui, s'il n'était pas odieux, serait fort ridicule.

Et, par exemple, comment ne pas s'étonner qu'un Frédéric II ait consumé du temps à fixer dans une ville comme Berlin les prix d'auberge, la solde des laquais de louage, la valeur de toutes les choses nécessaires à la vie; qu'il lui soit venu dans l'esprit de défendre les pommes de France dans la marche de Brandebourg, qui ne produit que du bois et des sables; comme si les pommes de ses états craignaient la concurrence des autres! les œufs de Saxe,

en disant pour toute raison: Est-ce que mes poules ne pondent pas? comme si tous les œufs de poules de Berlin ne sont pas consommés avant qu'on en fasse venir de Dresde! les souricières de Brunswick, comme si l'on avait jamais vu un homme fonder l'espoir de sa fortune sur une spéculation en souricières!.... On ne finirait pas si l'on voulait rassembler toutes les singularités de ce genre. Et qui pourrait penser sans douleur et sans pitié que quatre cent douze monopoles se partagent votre royaume, tant ce système, non moins absurde qu'inique, était enraciné dans l'esprit du gouvernement de Frédéric II; qu'un assez grand nombre de ces monopoles a survécu, du moins par l'ordonnance prohibitive qui les a créés, à leur exercice qu'ont abandonné les privilégiés ruinés, banqueroutiers ou proscrits; qu'enfin la liste des choses prohibées dans vos états excède de beaucoup celle des choses permises, et paraît incroyable aux hommes même les plus accoutumés aux délires de l'esprit réglementaire et fiscal. Voilà cependant à quel point peut se rappetisser même un grand homme lorsqu'il veut trop gouverner!

Comment aussi ne pas s'étonner qu'un prince si vigilant, si actif, si appliqué à son métier de roi, ait laissé le système des impositions directes exactement tel qu'il était sous Frédéric Ier, où le clergé était censé payer le cinquantième de ses biens, la noblesse le trente-troisième, et le peuple le dixseptième, surcharge alors excessive, mais qui, par les différences survenues dans les valeurs et dans

leurs signes, est presque réduite à rien; de sorte que c'est l'industrie et le commerce que votre prédécesseur pressurait impitoyablement, tandis qu'il fondait à grands frais des manufactures et des fabriques?

Comment ce même roi, si conséquent et si fidèle à ce qu'il s'était ordonné, a-t-il tout à la fois établi tant de colonies nouvelles en leur accordant des franchises et des propriétés, dont il connaissait par conséquent la nécessité pour l'agriculture, et laissé subsister le régime absurde qui exclut dans la plus grande partie de son royaume toute propriété? Comment n'a-t-il pas senti qu'au lieu de fonder à grands frais ces colonies, il augmenterait bien plus rapidement ses revenus et la population de ses provinces, en affranchissant les malheureuses bêtes de somme à figures humaines qui les cultivent, et leur distribuant en propriétés, sous cens héréditaires en fruits, ces vastes landes appelées domaines, qui absorbent presque la moitié de vos états?

Toutes ces choses, et mille autres de ce genre, sont bizarres, sans doute; mais il n'est pas tout-àfait impossible d'expliquer ces aberrations de l'esprit d'un grand homme. Sans entrer ici dans un examen particulier de la trempe de cet esprit, d'où il résulterait que Frédéric II a été beaucoup plutôt un exemple presque unique du développement d'un grand caractère mis à sa place, que celui d'un génie très-élevé par la nature au-dessus des autres hommes, il est aisé de voir qu'ayant tourné toutes les

forces de son talent à former une grande puissance militaire avec des états désunis, morcelés, pour la plupart inféconds, et voulant pour cela devancer la marche lente de la nature, il a songé principalement à l'argent, parce que l'argent était l'unique moyen de hâter. De la lui est venu le culte de l'argent, le goût d'amasser, de réaliser, de thésauriser; et les systèmes de fiscalité qui arrachaient le mieux ce métal des mains de son peuple, sont ceux qu'il a le mieux accueillis. Toutes les ruses, toutes les extorsions fiscales nées dans les royaumes plus avancés, qui malheureusement, en ce genre, comme en tout autre, donnaient le ton à l'Europe, se sont tour-à-tour naturalisées dans ses états. Frédéric II fut d'autant plus aisément entraîné vers ce but, que la situation de quelques-unes de ses provinces. débouché presque nécessaire de la Saxe, de la Pologne, etc., a rendu chez lui la multiplicité et la sévérité des droits moins rapidement nuisibles au produit des péages. D'ailleurs sa nation, peu active, et peut-être entachée encore aujourd'hui de l'imprévoyance germanique, qui néglige ou dédaigne les réserves, ne lui laissant pour le moment d'autre ressource que celle de son propre trésor, il a cru que les Prussiens avaient besoin d'être aiguillonnés par les surcharges, qui pourtant ne sont propres qu'à ralentir; il a cru qu'ils devaient être enseignés par les monopoles, comme si les monopoles ne retardaient pas toutes les lumières. Les premiers faits, le prodigieux esprit de suite, qui a été son caractère distinctif, la multitude de ses affaires, qui l'a forcé à laisser tout ce qui n'était pas système militaire ou institution actuelle sur les bases qu'il avait trouvées; l'habitude de ne souf-frir aucune contradiction, et de ne point discuter; son extrême mépris pour les hommes, qui explique peut-être tous ses succès, toutes ses fautes, toute sa conduite; la conscience de sa supériorité, qui l'a confirmé dans la fatale résolution de tout voir, de tout régler, de tout ordonner, de se mêler de tout; ces diverses causes combinées ont rendu dans ses états le brigandage fiscal, le système des monopoles, une loi irréfragable et sacrée, que son humeur absolue et la morosité de sa vieillesse aggravaient arbitrairement chaque jour.

Tant et de si grands maux ont eu à la vérité quelques compensations. Frédéric II a joint à d'énormes impôts une rigoureuse économie. Il a levé de grandes contributions chez ses ennemis; ses premières guerres ont été payées de leur argent; il a conquis une superbe province où une grande et riche industrie, formée sans doute par un gouvernement plus sage que le sien, s'est trouvée établie. Il a retiré des subsides de ses alliés, et la folie d'en donner n'est plus de mode. Il a joui d'à peu près vingt-quatre années de paix, et d'une considération qui ressemblait plus encore à un culte qu'à de la crainte. Il a réservé continuellement dans ses états quelques parties de l'argent qu'il extorquait. Sa nouvelle discipline militaire, genre d'industrie dont il a été créateur, n'a pas peu contribué à sa puissance, et son trésor, au milieu

de l'Europe obérée, lui aurait presque suffi; car si sa verve ambitieuse eût duré plus long-temps, il aurait acheté ce qu'il n'aurait pu conquérir. Qui sait enfin si Frédéric II n'a pas dû une grande partie de ses succès intérieurs à l'état déplorable de l'espèce humaine dans l'Allemagne, où presque partout, si ce n'est en Saxe, on était plus mal que chez lui?

Cependant, Sire, qu'a fait comme roi ce grand homme au prix de tant d'efforts? Vous a-t-il laissé des états riches, puissants, heureux? Otez-leur la réputation militaire et les ressources du trésor, qui peuvent se dissiper, le reste est bien faible. Supposez que les provinces qui composent votre royaume eussent été soumises à un gouvernement paternel, et peuplées par des hommes libres, l'acquisition de la Silésie aurait peut-être été plus lente; mais quelle différence on remarquerait aujourd'hui dans toutes les autres provinces et dans la richesse nationale!

Sire, vous êtes dans une position tout-à-fait différente de celle où s'est trouvé votre prédécesseur. Les meurtrières ressources du régime fiscal sont épuisées; il est donc indispensable de changer de système. Une armée ne pourra pas toujours, elle ne pourra pas long-temps faire le fonds de la puissance prussienne. Il faut donc étayer votre armée de toutes les ressources intérieures qu'une bonne administration sait asseoir sur des bases solides et permanentes. Il vous faut animer véritablement l'industrie de votre nation, en profitant avec habileté de ce que votre prédécesseur vous a transmis par des moyens extraordinaires et périssables. Vous pouvez et devez jouir long-temps; il n'est donc pas absurde de vous proposer de semer pour recueillir. Des sacrifices momentanés, même de grands sacrifices, fussent-ils nécessaires aujourd'hui pour parvenir à faire des états prussiens, qui ne sont jusqu'ici qu'un camp vaste et formidable, une monarchie stable et prospère, fondée sur la liberté et la propriété, votre immense trésor vous rendant ces sacrifices infiniment moins onéreux qu'à tout autre souverain, l'échange dont il vous offre le moyen sera un moyen excellent pour vous, même en y faisant entrer pour rien la jouissance de faire des heureux.

La base du système que vous devez vous former, Sire, c'est une idée juste des métaux précieux qui ne sont qu'une faible partie des richesses d'une nation, et beaucoup moins importante que celles qui renaissent annuellement sur le territoire. L'incorruptibilité et la rareté de l'or en ont fait un gage, un moyen d'échange entre les hommes. C'est la généralité de son usage qui a principalement trompé sur l'opinion qu'on doit se faire de sa valeur; la facilité de l'emporter, lorsqu'on est obligé de fuir, surtout dans les lieux où la tyrannie s'est fait craindre, a donné à tous individus l'envie d'amasser de l'or, et les fausses opinions sur ce métal se sont encore renforcées de ce désir universel.

Il n'est pas moins vrai que, l'or étant un agent d'affaires, et la multiplicité des agents multipliant les affaires, et la quantité des affaires formant la prospérité des nations, c'est une folie d'emprisonner l'or, ou de faire en sorte qu'on l'emprisonne. Que diriez-vous d'un prince qui voudrait être un conquérant, et tiendrait son armée renfermée dans des casernes? Voilà précisément ce que font les rois qui thésaurisent; ils réduisent à l'inaction ce qui n'a de valeur que par l'action.

Mais une idée juste de l'or se lie nécessairement à celle d'un gouvernement qui respecte la propriété, et qui, suivi des principes de justice très-rigoureux, tels enfin qu'une confiance inébranlable, donne à chacun la plus parfaite sécurité; sans quoi le véritable usage de l'or est traversé d'accidents sans nombre, qui lui ôtent son utilité pour la fécondation de l'industrie nationale.

Vous ferez tout pour la confiance, Sire; mais il vous restera à observer que les nations sont liées entre elles par le commerce, et que l'or, à raison de sa nécessité pour les opérations du commerce, en est lui-même un des objets. Il faut qu'il afflue ici et là, selon les combinaisons infinies des commerçants. De là vient qu'aucune nation ne peut allier avec les idées saines du commerce les gênes de l'exportation de l'or; car il faut bien que chacun finisse par payer ses dettes, et personne ne donne ni ne reçoit l'or, sur lequel il y a peu à gagner, que lorsqu'on a épuisé les moyens de solder en marchandises qui donnent du profit au vendeur et à l'acheteur. Que penseriez-vous, Sire, d'un prince qui encouragerait les négociants de ses états

à établir beaucoup de manufactures, beaucoup de commis par conséquent, et défendrait que ces commis allassent au-dehors de ses états acheter les matières nécessaires à ces manufactures? Telle est l'image du prince qui gêne ou empêche la sortie de l'or : telle est sa folie. Mais d'où vient cette folie? c'est qu'il craint que l'or ne rentre pas; et pourquoi? parce qu'il a le sentiment secret que ses sujets ne sont pas tranquilles sur leur propriété.... Vous le voyez, Sire, justice, propriété, respect des hommes, guerre à la tyrannie des uns sur les autres, sont les conditions indispensables de toute vue de prospérité.

Quand vos sujets seront tranquilles sur ces conditions, ne craignez pas de voir sortir votre or; il ne sortira que pour en aller chercher et pour en rapporter davantage. Ne l'oubliez jamais, Sire, la valeur s'enfuit sans retour avec lui lorsqu'on ne le laisse pas absolument soumis aux volontés du commerce, qui est son seul monarque. J'entends ici par commerce le mouvement général de toute industrie productive, depuis l'agriculteur jusqu'à l'artisan.

Mais que fait-on dans les états où la sécurité du citoyen est parfaite, et où l'on a senti que l'or ne peut jamais être ni fixé, ni acquis en quantité su fisante pour les échanges? On a imaginé des caise d'escompte, des banques de secours. Les billequ'elles mettent dans la circulation devienne par la confiance où l'on est de pouvoir toujour réaliser à l'instant même, une monnaie, qui, -'

pas universelle, remplace l'or au-dedans, et fait qu'on ne s'inquiète pas de ses excursions au-dehors.

Voilà, Sire, les établissements que vous devez ambitionner. Heureux l'état où le souverain qui, ayant habitué ses sujets à l'opinion d'une grande sécurité intérieure, pourrait faire sortir de son trésor de quoi fonder de tels établissements à son profit! Que d'inventions fiscales produites par la filouterie, sous la protection de l'ignorance et du gouvernement, que d'impôts absurdes et tyranniques il éteindrait, en gagnant l'intérêt de l'argent représenté par cette monnaie de confiance! Eh! quel impôt plus doux, plus naturel, plus fécond, percevra jamais un prince, que l'intérêt de l'argent, lorsqu'il peut le gagner par une monnaie qui ne lui coûte rien? Un tel impôt se paie avec joie; car l'industrie est emprunteuse, et partout où elle appartient à son maître, chacun voudrait être industrieux.

L'aperçu que je viens de vous tracer, Sire, et que vous pouvez appuyer de tant de détails que j'ignore, et de tant d'autres qu'il serait trop long de vous rappeler ici, vous conduira naturellement,

- 1° A la distribution de vos immenses domaines entre des cultivateurs auxquels vous fournirez les avances qui leur sont nécessaires, et qui deviendront de vrais propriétaires, moyennant un cens perpétuel, et payable en productions de la terre, afin que vos revenus augmentent avec la progression du numéraire.
  - 2º A une modération convenable (en attendant

le bonheur de pouvoir les abolir) des impôts indirects, des droits d'accises et de douanes, etc., dont le produit croîtra toujours en raison inverse de la quotité du droit et de la rigueur de la perception; car la contrebande, excitée par un plus grand appât, sait trouver des protecteurs parmi les hommes dont le devoir est de la réprimer, et des agents parmi ceux dont le métier est de les poursuivre. On peut remplacer d'ailleurs en grande partie ces impôts désastreux par l'augmentation naturelle et très-juste de l'impôt direct, de l'impôt sur la terre, dont aucune terre ne doit être franche; sur la terre, qui porte en dernière analyse tous les impôts et d'une manière d'autant plus onéreuse qu'ils sont plus détournés. Que de chicanes, que d'entraves, que d'inquisitions, que de gênes, que de désordres s'évanouiront alors!..... fléaux plus odieux, plus oppresseurs que le fardeau même de l'impôt, toujours plus terrible par sa mauvaise assiette que par sa quotité! Alors disparaîtra ce vice artificiel, inconnu dans vos états avant le dernier règne; le vice de la contrebande, qui donne la mauvaise foi pour base au commerce, qui déprave les mœurs, et fait naître le mépris général des lois. Alors sera relégué dans les enfers ce droit épouvantable attribué par votre prédécesseur à l'administration des accises et péages, d'aggraver arbitrairement la punition des contrebandiers et de multiplier leurs amendes.

3° Vous arriverez à la ferme résolution, au système invariable de favoriser de toutes les manières

possibles le commerce de transit, qui va se dérouter si l'on vexe plus long-temps les étrangers, on plutôt qui s'est déjà sensiblement dérouté! Les tracasseries et les détails causés par les formes de la perception des droits sur ce commerce, la fatale vigilance à ne pas laisser introduire de contrebande par la foire de Francfort-sur-l'Oder, ont produit cet effet funeste, que les Polonais, qui faisaient autrefois un commerce très-important dans cotte ville et à Breslaw, les évitent entièrement aujourd'hui, et se condamnent à un détour de près de cent milles d'Allemagne, par une grande partie de la Pologne, de la Moravie et de la Bohême, pour arriver à Leipsick. Aussi cette ville, bien , moins favorablement située que Francfort-surl'Oder, qui possède un grand fleuve, est-elle depuis quinze ans devenue florissante, en raison de ce que l'autre a déchu. Cette décadence va toujours en augmentant, et cela au moment où la révolution de l'Amérique menace le Nord d'une si puissante concurrence. Profitez, Sire, du dernier période peut-être où le commerce de transit sera pour vous un objet de quelque importance; favorisez-le par l'allégement de la plus grande partie des droits qui le repoussent; favorisez-le par la simplicité de la perception, par la confiance qu'inspireront votre candeur et votre bienveillance généreuse. Eh! quel moment plus heureux pour manifester vos intentions en ce genre, que celui où quelques-uns de vos voisins se signalent par tant de folies prohibitives!

· 4º Vous aurez l'honneur vraiment unique et réservé pour vous, Sire, d'abolir les monopoles, qui ne heurtent pas moins le bon sens que l'équité, et sont dans vos états une source si féconde de malédictions et de haines. Les commerçants prussiens, aiguillonnés par le spectacle des compagnies monopoleurs (la nature veut conserver l'espèce humaine; elle fait toujours sortir du mal quelque bien), et, graces à l'excellente position de vos états, ont fait quelques progrès malgré tous les efforts prodigués pour étouffer leur industrie: au premier rayon d'espoir de voir disparaître les monopoles, ils remplaceront, par des contributions volontaires, une bonne partie du déficit qu'un nouveau système peut opérer d'abord dans vos revenus.

5º Vous arriverez enfin au plus grand des bienfaits, à la plus utile des spéculations politiques et
financières. Vous affranchirez l'industrie, les arts,
les métiers, le commerce; le commerce, qui ne
peut vivre qu'à l'ombre de la liberté, le commerce,
qui ne demande aux rois que de ne lui pas faire
de mal. Quand vous examinerez sérieusement si
ces manufactures puériles, qui ne peuvent jamais
soutenir la concurrence des étrangers, valent la
peine d'être encouragées si chèrement, les prohibitions auront bientôt disparu de vos états. On n'a
favorisé les toiles de Silésie qu'en exemptant les
fabricants de la conscription militaire; et ces toiles
sont l'objet le plus important de votre commerce.
Dans aucune de vos provinces on ne trouve de fa-

briques plus florissantes que dans celles de Westphalie, nommément dans le comté de Marck, et jamais le gouvernement n'a rien fait pour encourager cette industrie, que de ne pas la tourmenter audedans. Je dis au-dedans, car toute production de l'industrie des sujets prussiens au-delà du Weser est réputée étrangère et contrebande dans les autres provinces, et cela aussi est une iniquité odieuse et absurde, que vous ne laisserez pas subsister. Vous affranchirez tout, Sire, et ne donnerez point de priviléges. Ceux qui les demandent sont presque toujours des ignorants ou des fripons; et il n'est pas un moyen plus sûr de tuer l'industrie que d'en accorder; s'ils sont connus en Angleterre, c'est que la forme qu'ils y ont reçue les rend presque nuls. Les Irlandais n'en admettent plus; le gouvernement et la société de Dublin donnent des encouragements, des secours; mais à condition qu'on ne demande pas de priviléges. Sire, le plus beau, le plus sûr moyen d'avoir tout ce que la nature ne défend pas, c'est la liberté; c'est la prodigalité de tout ce qui attire l'homme par les sentiments moraux, et par le bien-être physique; tout privilége blesse les premiers, isole le second.

Je vous supplie d'observer, Sire, que je ne vous propose point de couper tout-à-coup, et sans précautions, toutes ces branches parasites qui défigurent et achèvent d'épuiser le tronc que vous devez embellir et fortifier: mais je vous conjure aussi de ne pas vous arrêter à la crainte des vides de perception que vos fermiers, uniquement occupés de leur existence, ne manqueront pas d'exagérer. Le seul d'entre eux qui ait véritablement une grande connaissance des rapports généraux du commerce, et dont vous puissiez attendre des opérations vraiment habiles, le jour où votre système sera invariablement dirigé vers un autre ordre de choses que celui auquel on a prostitué ses talents; Struensé signerait tous mes principes; il indiquerait à Votre Majesté vingt moyens de suppléer aux extorsions de la fiscalité. Et, par exemple, les commutations de droit sont un art nouveau qui, dans les mains d'un homme aussi éclairé, pourrait accroître vos revenus en allégeant le fardeau public.

L'Angleterre, faite pour donner des leçons à tout l'univers, faite surtout pour étonner l'esprit humain, en lui dévoilant les ressources infinies d'une confiance au maintien de laquelle on fait tout concourir; l'Angleterre vient de tenter une belle et heureuse expérience en ce genre; elle a commué les droits sur le thé en un droit sur les fenêtres, et le succès est prodigieux. Faites-vous rendre compte, Sire, de cette opération; elle est consignée avec tous ses effets dans un ouvrage qui vous ouvrira de grandes vues. Votre esprit généralisateur prendra confiance dans l'industrie de l'honnête homme, et dans les ressources de sa sensibilité, aidée d'expérience et de talent, lorsque le malheur des impositions exagérées doit durer encore, et que leur assiette est vicieuse. Mais, Sire, quand vous seriez obligé, pour remplacer des droits incommutables, et cependant destructeurs, d'aller chercher les gros intérêts que paient les puissances emprunteuses, où serait le malheur? quel avantage ne résulterait-il pas pour un pays qui a des trésors, de les employer à pomper ces mêmes intérêts qui affaiblissent des états redoutables? Pourquoi ne pas saisir les moyens qu'ils fournissent ainsi à leurs dépens de ne pas les craindre? Ne voyez-vous pas, Sire, que ce serait là vous faire payer un tribut, et sans danger? car les gouvernements mêmes qui seraient assez insensés pour vouloir voler leurs créanciers, ne le peuvent plus, graces à l'arrangement général du commerce.

Il reste à savoir à qui vous confierez des travaux si délicats, si intéressants. Ce n'est pas à un étranger qu'il convient d'apprécier vos sujets : cependant, Sire, il en est un dont les talents sont trèsestimés en France, en Angleterre, et qu'ainsi je puis oser vous nommer; c'est le baron de Knyphausen, qui connaît bien les hommes et les choses des pays où il a servi, et principalement la théorie des fonds publics. Mais, Sire, appelez surtout des négociants; c'est chez eux que se trouvent le plus communément les talents, la probité; c'est d'eux qu'est venue la théorie de l'ordre; et que ferait-on sans ordre? Au reste, ils sont en général modérés; ils ne sont point fastueux, et sous ce rapport ils méritent encore la préférence. Croyez, Sire, que les plus éclairés, les plus sages et les

plus humains s'éloigneraient de vous si leur récompense devait être dans les décorations de la vanité. On ne peut les accepter sans fouler aux pieds les principes auxquels on doit la gloire d'avoir mérité des récompenses, sans payer de mépris la classe qu'on honore; et le négociant digne de votre confiance craindrait de devenir coupable d'une telle ingratitude envers ses semblables. C'est là même un des caractères auxquels vous pourrez le reconnaître. Le grand Pitt mourut dans le Lord Chatam; et celui-ci ne s'est jamais consolé d'avoir ainsi trahi sa gloire. Les services des négociants que vous emploierez, loin de multiplier les inégalités monstrueuses qui désorganisent vos états, doivent les détruire. Voilà la récompense de tels hommes, et non de vains titres de noblesse, ou de plus vaines décorations.

Mais, Sire, c'est trop long-temps abuser des moments précieux où le sceptre vient de tomber dans vos mains. Qu'ajouterais-je à cet écrit que vos propres réflexions, nourries de faits qui vont frapper journellement vos regards, ne vous diront pas mille fois mieux que moi? J'ai cru qu'il pouvait n'être pas inutile d'éveiller ces idées au moment où une existence si nouvelle, une si grande variété d'affaires, et la multitude des intérêts et des intrigues qui vont se croiser et se heurter autour de votre trône, pourraient vous ravir le calme d'esprit nécessaire pour résumer et choisir. J'ose espérer que ma franchise ne vous déplaira pas : si elle vous touche, ô Frédéric! méditez sur ces

ignes libres et sincères, mais respectueuses, et dites, daignez dire:

« Voici ce qu'on ne m'avouera pas, et peut-être le contraire de ce qu'on me dira tous les jours. Les plus courageux n'offrent aux rois que des vérités voilées; ici je vois la vérité toute nue.... Ah! cela me vaut mieux que l'encens vénal dont me suffoquent les faiseurs de vers, les panégyriques d'académie qui m'ont saisi au berceau, et qui me laisseront à peine au cercueil. Je suis homme avant d'être roi. Pourquoi m'offenserais-je parce qu'on me traite en homme, parce qu'un étranger, qui ne me demande rien, qui bientôt quittera ma cour pour ne me revoir jamais, me parle sans fard? Il m'apporte ce que ses yeux, son expérience, ses études, son entendement ont recueilli; il me donne gratuitement ces vrais et libres avis, dont nulle condition d'homme n'a si grand besoin que ceux qui soutiennent une vie publique; il n'a aucun intérêt à me tromper; il ne peut avoir que de bonnes intentions.... Examinons attentivement ce qu'il nous propose; car le simple bon sens, la candeur naïve d'un homme qui n'a d'autre métier que de cultiver sa raison et sa pensée, pourraient bien valoir et la vieille routine, et les ruses, et les formules, et les chimères diplomatiques, et les dogmes ridicules des hommes d'état par métier. »

Que l'éternel moteur des destinées humaines veille sur vos jours; qu'il vous les accorde doux et actifs, c'est-à-dire remplis par le travail consolateur, qui élève et fortifie l'ame! Et puissiez-vous 446 LETTRE REMISE A FRÉDÉRIC-GUILLAUME II. goûter, jusqu'à la dernière vieillesse, la pure félicité d'avoir tout fait pour la prospérité d'un peuple du bonheur duquel vous êtes responsable, puisqu'il vous est confié!

FIN DU SIXIÈME VOLUME.

## TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CE VOLUME.

Page v

Avertissement de l'éditeur.

| HISTOIRE SECRÈTE de la Cour de Berlin, ou Corresponde voyageur, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ance d'un                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANT-PROPOS sur la situation actuelle de l'Europe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                                                                                                                  |
| LETTRE ITe, p. 6.— II, p. 9.— III, p. 11.— IV, p. 21.— — VI, p. 37. — VII, p. 39. — VIII, p. 43.— IX — X, p. 47.— XI, p. 48.— XII, p. 49. — XIII, ibid p. 55. — XV, p. 61. — XVI, p. 64. — XVII, p. 70.— p. 73. — XIX, p. 78. — XX, p. 81. — XXI, p. 85. p. 95. — XXIII, p. 103. — XXIV, p. 106. — XXV XXVI, p. 111. — XXVII, p. 117. — XXVIII, p. 122. p. 124. — XXX, p. 127. — XXXIV, p. 138. — XXXI — XXXIII, p. 153. — XXXIV, p. 156. — XXXV — XXXVI, p. 172. — XXXVII, p. 181. — XXXVII — XXXIX, p. 195. — XL, p. 202. — XLI, p. 208. p. 213. — XLIII, p. 218. — XLIV, p. 225. — XLV — XLVI, p. 240. — XLVII, p. 244. — XLVIII, p. XLIX, p. 258. — L, p. 264. — LI, p. 273. — LII — LIII, p. 295. — LIV, p. 302. — LV, p. 312. — 316. — LVII, p. 323. — LVIII, p. 329. — LIX, p. LX, p. 341. — LXI, p. 346. — LXII, p. 357. — I 369. — LXIV, p. 375. — LXV, p. 386. — LXVI | K, p. 44. L.—XIV, —XXII, V, 108.— —XXIX, I, p. 145. I, p. 163. I, p. 189. —XLII, V, p. 281. LXII, p. 283. LXII, p. |
| LETTRE remise à Frédéric-Guillaume II, roi régnant en l<br>jour de son avénement au trône.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prusse, le<br>397                                                                                                  |
| Avant-propos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 399                                                                                                                |
| LETTRE remise à Frédéric-Guillaume II . etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401                                                                                                                |
| LETTRE remise a rrederic-trillianme II. etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401                                                                                                                |

PIN DE LA TABLE

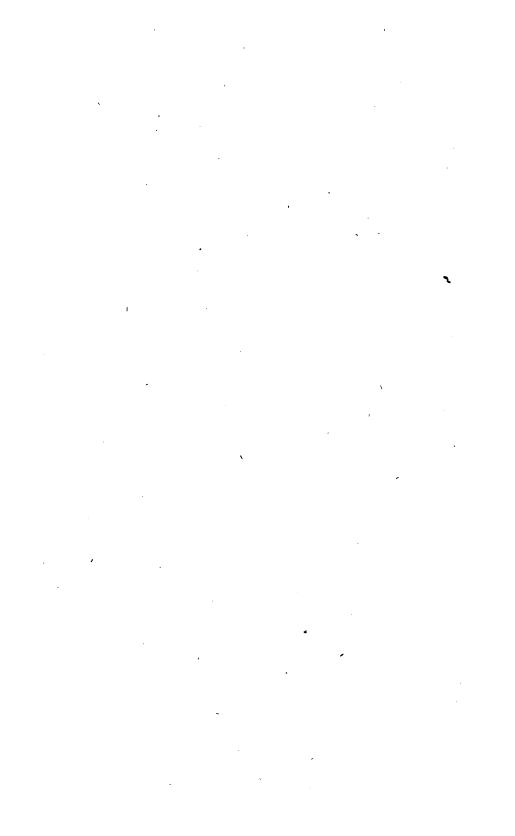

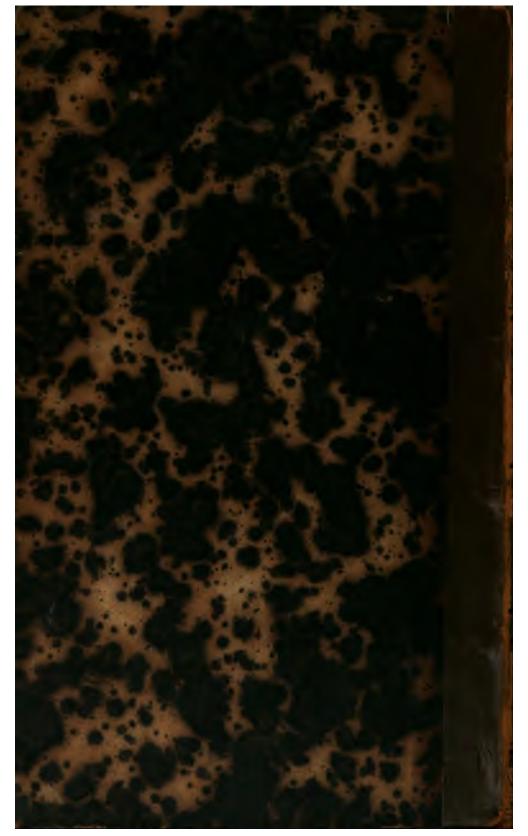